





15 ph - et 14 pp de musique Aux Armes du Baron Fiction c Gaffet





## NOUVEAU TRAITÉ

# VENERIE.

CONTENANT

LA CHASSE DU CERF,

CELLES DU CHEVREUIL, DUSANGLIER.

DU LOUP, DU LIEVRE

#### ET DU RENARD.

AVEC

La connoissance des Chevaux propres à la Chasse, & des Remedes pour les guérir, lorsqu'ils se blessent.

Des Instructions & des Remedes pour garantir & quérir les Chiens de la Rage, la maniere de dresser les Chiens conchans à l'arrêt, de les mettre à commandement & de leur apprendre à rapporter.

Un Traité de la Pipée, de la Fauconnerie, & les termes de cette espece de Chasse.

On y a joint,

Un Dictionaire de la Chasse du Cerf, & du Chevreüil.

Le tout orné de figures, & de Musique.

Par un GENTILHOMME de la Venerie du Roy.

PATOINE GAFFET - SIEUR DE LO. BRIGH ARDIER E

Chez MESNIER, Imprimeur-Libraire, rue S. Severin, au Soleil d'or, ou en sa Boutique au Palais, Grande Salle, même Enseigne.

M. DCC. XLII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE.

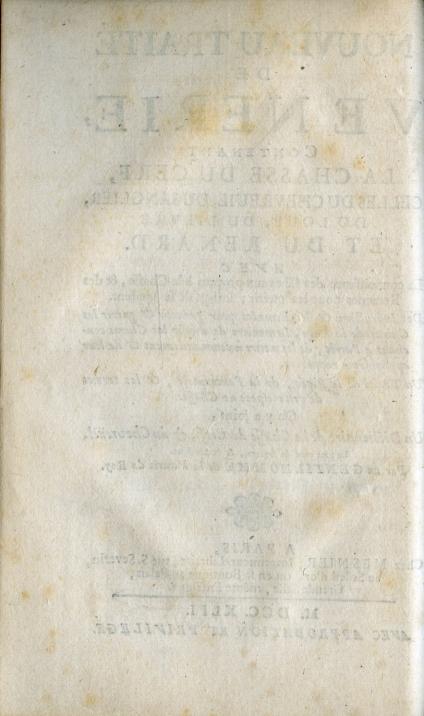



### PREFACE.



'Us AGE le mieux établi & le plus autorisé de tout tems parmi les Ecrivains anciens & modernes, est de commencer un

Ouvrage par l'éloge de son sujet Mais je ne sçai s'il seroit possible aujourd'hui d'imaginer rien qui n'ait été dit en saveur de la Chasse. Ce noble & guerrier exercice, est par lui-même si brillant, & tous les Peuples, comme de concert, y ont attaché tant de distinction, qu'il est dissicile de rien ajouter à l'idée que l'on s'en est saite.

La Chasse est aussi ancienne que le

monde, & pour remonter à son origine, il faut sans doute se transporter dans les premiers tems de la vie des Hommes.

L'homme \* par le privilége de la raifon est constamment le Roy des animaux: Toute la Terre est son domaine, & il a droit de vie & de mort sur tous les sujets de son Empire. Les titres de sa domination sur les animaux sont incontestables, puisqu'ils sont sondés sur la parole de Dieu même.

Mais tous les sujets de ce Souverain si disserent de génie & de mœurs, ne lui furent pas également soumis. L'homme eut à essuyer bien des revoltes de la part des animaux: les plus forts insultoient les plus soibles, ils ravageoient ses propres domaines, & osoient même attenter à sa vie. Il étoit sans armes & la Nature avoit ar-

<sup>\*</sup> Et Dieu dit faisons l'homme . . . & qu'il préside fur les poissons de la mer, sur les oiseaux du Ciel, sur les animaux & sur toute la Terre. Gen. chap. 1. v. 26.

Préface.

mé avec soin ces rebelles : Ils joignoient l'industrie à la force, & il n'y avoit par conséquent qu'une force & qu'une industrie supérieures qui pussent en cet état délivrer l'homme de tant d'ennemis conjurés contre luy. La necessité d'une légitime désense, fit declarer la guerre aux animaux. Bien-tôt on ne se contenta plus de prévenir leurs irruptions & de repousser leurs attaques; on alla les forcer chez eux, on les assiégea dans leurs retraites, les hommes se liguérent, se firent des armes, portérent le fer&le feu de tous côtés & non seulement se mirenten étatdenepluscraindre les assauts ni les insultes des bêtes féroces, mais ils osérent même les défier & les poursuivirent par-tout. Après avoir mis en sûreté ses champs, ses troupeaux, sa famille; on alloit secourir ses voisins & ceux qui se signaloient le plus pour le bien de la société, étoient regardés par le Laboureur & par l'Habitant des Villes comme les génies tutelaires de la contrée. Tels furent tous ces Héros dont la Fable a consacré les exploits contre des animaux qui étoient le fleau de leur Pays, un Hercule, un Meleagre, un Persée.

L'Homme aggueri dans ces combats tourna ses armes contre son semblable, & voilà l'origine de la guerre. On sçait que les premiers conquérans s'étoient essayé contre les animaux avant que de s'éprouver contre les hommes. On ne distingua presque plus la profession du Chasseur de celle de guerrier, ou plûtôt la Chasse fut en effet l'apprentissage de la guerre. L'Ecriture sainte qui semble les confondre en parlant de Nembrod & Ismaël, autorise la conjecture de Pline sur l'établissement des Monarchies, que cet Historien attribuë à la violence de quelques Chasseurs devenus su-

<sup>\*</sup> Il ne faut pas confondre ce petit Ouvrage fait par Mr. Berneton de Perrin, & rempli de recherches curieuses avec un assez méchant Livre intitulé l'éloge de la Chasse, imprimé en 1723. chez Jean Luc Nyon. Celui-cy n'est qu'un ramas insipide de Fables & d'Aventures Romanesques, qui n'apprend rien & peut ennuyer beaucoup. L'aventure du Liévre charmé est copiée mot à mot sans citation d'un Livre intitulé Essay des merveilles, & c. par René-François Prédicateur du Roy, Rouen 1622.

Chasseurs devant Dieu, & voicy encore comme elle distingue dans la Genése Esaü & Jacob. Esau dit l'Ecriture, devint un habile Chasseur . . . tandis que Facob homme simple habitoit sous des Tentes.

On voit par ce seul témoignage l'idée qu'avoient les premiers hommes de la noblesse de cet exercice, & cette idée s'est conservée chez les Nations les plus polies. Xénophon qui étoit lui même aussi bon Chasseur que grand Capitaine, dans le Traité qu'il a fait de la Chasse recommande cet exercice comme un Art important aux Princes, & il s'attache à le dépeindre comme le prélude de la guerre, comme l'Ecole du Capitaine & du Soldat. La Chasse, dit-il, accoutume à se lever matin, à supporzer le froid & le chaud. Elle exerce le corps à la course, la rencontre d'une bête séroce aiguise l'industrie des Chasseurs, soit pour l'attaque, soit pour la désense . . . Elle contribuë encore à la santé, elle perfectionne

l'ouye & la vuë, recule ou prévient les infirmités de la vieillesse & dispose le corps à supporter les fatigues de la vie militaire. Dans la Cyropédie la Cour de Cyrus est presque toute composée de Chasseurs ou de jeunes Seigneurs qui s'éxerçoient continuellement à la chasse avec lui. Les Grecs jaloux de l'invention des Arts & qui se disoient les précepteurs du genre humain, s'attribuoient l'origine de la Chasse, & les Thébains particulierement, prétendoient en être les inventeurs. Persée néanmoins passoit chez les Grecs pour le plus ancien Chasseur de l'antiquité: mais les deux freres Castor & Pollux lui disputoient à bon droit cet honneur. Le premier, dit-on, dompta le cheval auparavant farouche & sauvage & s'en servoit à courre le Cerf. Pollux accoupla le premier des chiens & trouva le secret de les dresser. Hypolite, à ce qu'on prétend, inventa les filets

& les toiles. Orcon dressa des chiens courans & forma le premier des meutes. Une foule de Héros Chasseurs étoit bien propre à accrediter cet excercice, & l'on trouvera sans doute que les Grecs étoient à cet égard un peu prodigues du héroisme. Ils firent plus, ils imaginérent un Déesse de la Chasse Britomar- & des bois: Une certaine fille de l'Isle tis fille d'Eude Créte fort adonnée à cet exercice fut travestie en Divinité, sous le nom de Diane, & sur cette agréable idée ils bâtirent mille fictions ingenieuses. Au reste il est à remarquer que les

Liv. 7. des Grecs n'accordoient qu'aux Nobles le

balus.

droit de chasser, & l'on voit dans Platon qu'ils ne faisoient cas que de la Chasse de la grande Bête, c'est-à-dire de celle qui se fait avec des chevaux & des chiens.

Les Romains nés guerriers se firent une affaire importante de la Chasse; elle sut l'Ecole de tous leurs Grands

Scipion un équipage de chasse semblable à ceux des Rois de Macedoine, &

tout le tems que les troupes resterent dans ce Royaume après la défaite de Persée, Scipion le passa à chasser: de retour à Rome il s'attacha à Polybe & ils employoient ensemble à la Chasse Liv. 31. le tems que la Jeunesse de Rome mettoit à suivre le Barreau & à rendre des visites. Tout l'amusement de la Jeunesse Romaine, dit Pline dans son Panegyrique à Trajan, & l'Ecole où se formerent tous les Grands Capitaines de la République étoit la Chasse. On se piquoit de disputer d'agilité & de vitesse avec les Bêtes qui fuyent ; de force & d'audace avec celles qui combattent; de finesse & d'invention avec celles qui rusent. La Chasse chez les Romains étoit permise à tout le monde. Enfin le plus bel esprit du Siécle d'Auguste nomme la Chasse une occupation digne de la grandeur des Romains,

solemne viris propre à faire briller le courage, utile à la

opus utile fa- vie, salutaire au corps.

Vitaque & membris. Horat.

Cet Eloge n'est point exageré, & si la Chasse a ses inconveniens, elle réunit aussi bien des avantages. Que la chasse soit propre à la santé & à former le corps dans la Jeunesse, cet esset qu'on ne peut contester lui est commun avec tous les exercices qui demandent de l'action & du mouvement. Mais que de plaisir rensermés à la sois dans le feul plaisir de la Chasse! la vûe de la Campagne & des Bois où se promenent agréablement les yeux, l'aspect des differens Payfages qu'on parcourt en fort peude tems, le bruit des Cors qui excite le courage & la fierté des chevaux, le plaisir de la table 🗸 la satisfaction ou le goût particulier que trouve un Chasseur à manger de sa Chasse. Voilà ce que cer exercice procure aux sens.

Discours L'Esprit, ajoûte l'Auteur Italien que fur la Chasse traduit de l'Italien de Gamare, par Delaunay, & inseré dans son Traité de la Chasse.

je ne fais que copier icy, l'esprit partage avec le corps cet agréable divertissement, lorsqu'il considere les ruses dont se sert la Bête que les Chiens poursuivent asin de conserver sa vie, & il a occasion d'admirer les essets surprenans de l'instinct qui le

guide & qui lui fait imiter la raison.

Gaston Phœbus Comte de Foix vaplus loin: après avoir sait l'Eloge de la Chasse, il exhorte tous les hommes à être Chasseurs pour le bien de leur corps & le salut de leur ame. On desire dit-il, en ce monde à vivre longuement, en santé & en joye, & après la sin la salutation de l'ame, les Veneurs ont tout cela: Donc soyez tous Veneurs & vous ferez que saigés, pour ce je l'os & conseille à toutes manieres de gens de quelque état qu'ils soient qu'ils aiment les Chiens.

Le bon Comte de Foix n'en a pas été crû & malgré le grand bien que peut selon lui operer l'exercice de la Chasse, tant pour l'ame que pour le corps,

on l'a sagement désendu aux Roturiers, pour empêcher le Laboureur d'abandonner la culture des Terres, l'Artisan de quitter son métier, & le Marchand de negliger son commerce.

Un avantage plus réel & plus sensible est celui-cy: La Chasse est une espece de Philosophie naturelle, & un bon Chasseur acquiert une infinité de connoissances Physiques, sans avoir recours aux Livres. En effet pour être bon Veneur il faut connoître & juger les Cerfs soit par le pied, soit, par les fumées. Il faut sçavoir combien de tems ils sont à refaire leur têtes, comment ils la brunissent & touchent au bois, le tems auquel ils sont en rut, celui où les Biches & les Chevrettes font leurs Faons, le tems où les Sangliers sont en rut & où les Layes font leurs Marcassins. Il faut juger encore & demêler les traces du Sanglier & les pas du Loup, distinPréface.

chevreuil d'avec la Chevrette & le Chevreuil d'avec la Chevrette & le Loupd'avec la Louve; sçavoir le tems où ils sont en chaleur, celui où les Louves sont leurs Louveteaux & la saison où les Liévres bouquinent. Enfin il faut étudier avec soin toutes les propriétés de ces animaux. Or ces diverses connoissances sont une partie de la Physique & l'on ne peut nier qu'un bon Chasseur ne soit un vrai naturaliste.

 14

core quatre Livres d'Oppien, un petit Traité d'Arrien & quelques autres Ouvrages Grecs. Mais pour ce peu d'écrits qui nous restent des anciens, les modernes en fournissent un grand nombre. L'Auteur des Dons des enfans de Latone, dans la Préface de son Poeme sur la Chasse traduit en partie de Savary, fait connoître les plus considerables, ainsi nous ne le repeterons point. Nous observerons seulement que depuis l'Ouvrage de Robert Salnove imprimé en 1655. il n'a rien paru sur la Venerie. Voicy la Methode de Salnove. Sa Venerie Royale est divisée en 4. parties & contient les Chasses du Cerf, du Lievre, du Chevreuil, du Sanglier, du Loup & du Renard, avec le denombrement des Forêts & grands Buissons de France, où se doivent placer les Logemens, Quêtes & Relais pour y Chasser. Salnove après la Chasse du Cerf, fait suivre immédiatement celle du Lievre, parce que, quoique ces Animaux soient de tailles bien differentes, ce sont, dit-il, ceux où il se trouve le plus de conformité dans le sentiment qu'en ont les Chiens.

Cet ordre, malgré les raisons de l'Auteur, paroît d'abord un peu bizarre, mais au reste il faut convenir que sonOuvrage est excellent pour les connoissances & la pratique de la Chasse. Il est vrai qu'il devient un peu suranné & même qu'il n'est pas bien commun. On ne vouloit d'abord qu'en donner une nouvelle Edition quand l'ouvrage que nous publions est tombé dans nos mains. L'Auteur est un Gentilhomme de la Venerie, qui après avoir servi dans ce Corps sous le seu Roy près de 40. ans, est mort depuis quelques années. Il se nommoit À N-TOINE GAFFET Ecuyer, Sieur de la Briffardiere. Ce nouveau Traité est beaucoup plus ample

HUTHUKS

Préface.

à bien des égards quecelui de Salnove, & les gens du métier qui l'ont examiné non seulement l'ont trouvé digne de l'Impression; mais encore ont jugé qu'il se soutiendroit contre l'Ouvrage de Salnove, tant par les observations singulieres dont il est rempli, & sa nouveauté, que par la rareté de l'ancien.





### INTRODUCTION

§- 1.

De la Venerie du Roy.



A C H A S S E est entrée de tout temps dans les plaisirs & dans les divertissemens des Rois, comme l'amusement le

plus digne d'occuper le loisir des Princes, & de tout temps on l'a distinguée par un apareil vraiment Royal & convenable à leur Grandeur.

C'est ainsi que la Venerie est devenuë dans la Maison de nos Rois un objet important, dont les Grands & la Noblesse ont brigué l'honneur L'établissement de la Venerie du Roy, & la création des divers Offices qui y sont attachés, sont très-anciens. Dès le regne de Philippe Auguste, nous voyons la Venerie florissante en France, faire un Corps considerable, & ses Officiers honorés de distinctions & de Priviléges.

Plusieurs de nos Rois ont laissé des monumens de leur inclination

pour la Chasse.

François premier fit bâtir l'ancien Château de S. Germain-en-laye, & celui de Fontainebleau pour y courre le Cerf par raport aux grandes & belles forests qui les environnent.

Charles I X. ne sut pas seulement grand Chasseur, il voulut encore écrire de la Chasse, & nous en avons un Traité qu'il dicta lui-même à Vil-

leroy fon favory.

Henry IV. n'étoit pas moins pas-

fionné pour la Chasse, il sit des augmentations considerables aux Chateaux de S. Germain & de Fontainebleau, pour y loger plus commodement sa Maison & ses Equipages, & prendre dans la saison le plaisir de la Chasse.

Louis XIII. fit commencer le superbe Château de Versailles, pour
jouir de la commodité de ce vaste &
spacieux Parc, qui se joint à celui de
Marly, & le seu Roi l'a fait achever
avec une magnificence sans égale. Ce
Parc destiné pour la Chasse du Cerf,
est un grand enclos sermé de murs
dans lequel il y a plusieurs canaux,
où l'on prend quelquesois les Cerss.

Le corps de la Venerie du Roi est composé de plus de cent Gentilshommes, & il a eu l'honneur d'être commandé par les plus grands Seigneurs duRoyaume & par des Princes mêmes sous la qualité de grands Veneurs. Sous le Regne de Henry le Grand le Duc d'Aumale & aprés lui le Duc d'Elbeuf furent revêtus de cette charge. Et depuis le Regne de Louis XIII. jusqu'à present, on a vû la Charge de Grand veneur exercée successivement par M. le Prince de Condé, M. le Duc de Mantbazon, M. le Prince de Guimené, M. le Chevalier de Rohan, M. le Duc de la Rochesoucault & M. le Comte de Toulouse qui en a laissé la survivance à M. le Duc de Penthiévre son fils, pendant la minorité duquel M. le Prince de Dombes l'exerce.

Il y a sous les ordres du Grand Veneur quatre Lieutenans, qui servent comme de Capitaines chacun pendant son Quartier, & qui en son absence, reçoivent les ordres du Roi, pour les

donner à toute la Venerie.

Il y a aussi quatre Sous-Lieutenans qui servent par Quartier en l'absence des Lieutenans & qui commandent en a LA VENERIE DU ROY. 21 consequence des ordres de M. le Grand Veneur.

Il y a encore dans la Venerie du Roi quarante Gentils-hommes, dont six ordinaires & 'dix servent par Quartier.

Quatre Maîtres Valets de Chiens à cheval, dont un sert par Quartier & un ordinaire.

Seize Valets de Limiers, dont quatre par Quartier & deux ordinaires, qui sont appellés Valets de Limiers de la Chambre.

Deux Pages portant la livrée du Roi, & qui changent de tems en tems.

Douze Valets de Chiens, trois par Quartier, & deux ordinaires, avec deux autres petits Valets de Chiens.

Quatre Maréchaux des Logis ser-

vant tour à tour par Quartier.

Et un Maréchal ferrant.

Il y a trois Trésoriers, qui servent alternativement chacun une année,

b iij

un Contrôleur, un Aumônier, un Médecin, & un Chirurgien.

Tous ces Officiers reçoivent leurs Gages chacun suivant l'état du Roi.

La Venerie a fait de tout temps partie de la Maison du Roi, les Officiers en sont commensaux; ils sont emploiés en cette qualité sur l'état de la Cour des Aydes, & exempts de toutes contributions.

Le grand Veneur a droit de pourvoir à tous les Offices, & d'en donner la Survivance à la reserve des Lieutenans qui sont nommés par le Roi même, & qui reçoivent immédiatement les ordres de sa Majesté en l'absence du grand Veneur.

En .... Louis X I I I. créa six Officiers ordinaires qui demeurent dans la Venerie sans en sortir, pour faire chasser & piquer à la queuë des chiens; Il y a un Sous-Lieutenant, qui les commande, & qui reçoit les or-

A LA VENERIE DU ROY dres du grand Veneur pour les donneraux ordinaires, & autres Officiers qui sont en service, soit pour courre, soit pour les délogemens & pour distribuer les Quêtes.

Outre la grande Meute pour le Cerf, le Roi en a plusieurs autres, pour le Chevreuil, le Daim, le Sanglier, le Loup & le Liévre, cette derniere s'apelle la Meute Ecossoise, parce qu'elle est composée de chiens d'Ecosse. Chaque meute a le nombre d'Officiers necessaires pour le service, toujours prêts à marcher aux ordres du Grand Veneur, qui les reçoit immédiatement du Roi les jours que sa Majesté veut prendre le plaisir de la Chasse.

Outre la meute & l'Equipage pour le Sanglier composé de Piqueurs, de Valets de Limiers, Valets de Levriers, Valets de chiens ordinaires, Levriers, grands Levriers & Dogues; le Roi a encore un Equipage pour prendre les

Sangliers dans les toiles, appellé le Vautrait du Roi. L'attirail de cette espéce de Chasse, consiste en Piquets, Toiles, Chariots pour porter les Equipages & Valets pour faire l'enceinte appellés Archers des Toiles : Il y a un Capitaine, deux Lieutenans & deux Sous-Lieutenans qui servent chacun par se mestre. Le Vautrait est après la Venerie un des plus anciens Equipages créés par nos Rois.

L'Equipage pour le Loup a été créé par Henry quatre: L'Inventeur de cette espèce de Chasse est un certain Mr. d'Andrezi célèbre Chasseur de ce tems-là, qui avec une petite meute de chiens, equelques lesses de levriers, en donna le plaisir au Roi. Henri IV ayant pris goût à cette Chasse prit l'Equipage à son service, en donna le commandement à Mr. d'Andrezi. Dans la suit il créa plusieurs Officiers en tout cet Equipage à peu près sur le pied où

il est aujourd'hui.

Voilà l'origine de la Louveterie du Roi: Car anciennement on ne faisoit la chasse aux Loups que deux ou trois sois l'année, & cette chasse se faisoit ainsi. Les Paysans s'assembloient sur les ordres des grands Maîtres des Eaux & Forêts, ils faisoient des huées & des batuës dans les bois, & l'on tuoit les Loups au passage à coups d'Arquebuse. Après Mr. d'Andrezi, ce sut Mr. de la Rocheguion qui commanda cet Equipage & il sut le premier honoré du titre de grand Louvetier.

Après la Venerie du Roi, il y a la Fauconnerie, qui est aussi un corps très-ancien & très-honorable. Il est composé de plusieurs vols, & chaque vol a son ches ou Capitaine, tous dépendans du grand Fauconnier, qui est une Charge considérable. Le grand Fauconnier a le pouvoir de disposer de toutes les Charges de la Faucon-

26 INTRODUCTION nerie après la mort des Officiers, à l'exception des chefs de vols, qui sont

nommés par le Roi même.

Il y a seize Gentils-hommes de la Fauconnerie, qui servent ordinairement, & quatre Pages qui servent par tout le grand Fauconnier : Ce Corps est toujours bien servi.

5. 2. Distinctions accordées aux Officiers de la Venerie du Roy.

Nos Rois ont accordé de tout tems de grands Priviléges aux Officiers de leur Venerie.

Il y a une Ordonnance de Philippe Augusté renduë en l'année 1218, qui donne aux Officiers de la Venerie differentes exemptions & priviléges, & en 1344. Philippe le Bel les exempta de toutes contributions, de Tailles, Subsides, d'Emprunts, de Guet, de Gardes, de Péages, Passages & de Logemens de gens de guerre.

Ces Exemptions & Priviléges furent confirmés depuis successivement, en 1547. par Henri second, en 1594. par Henry le Grand, & en 1639, par Louis XIII. qui déclare en outre tous les Officiers de la Venerie & Fauconnerie domestiques & commensaux de sa Maison, & en cette qualité exempts de Tailles & de tous autres subsides.

Enfin par la Déclaration rendue à Poitiers par le seu Roi en l'année 1652, en saveur des Officiers de la Venerie : Il est dit expressement. Nous confir- mons par ces presentes tous les Privi- léges, franchises, libertés & immuni- tés, exemptions & affranchissemens accordés aux Officiers de nos Maisons Royales, employés aux états de la Cour des Aydes & à leurs Veuves du- rant leur vuiduité, voulant qu'elles foient quittes de toutes contribu- tions,

5. 3.

Détail du service que chaque Officier de la Venerie du Roy est obligé de faire étant en Quartier.

Comme il arrive souvent que des personnes achetent des charges dans la Venerie du Roi, sans sçavoir en entrant en exercice en quoi consistent les sonctions de leurs charges, pour n'y avoir point été élevées, c'est pour elles seulement que je destine cette Instruction.

Les Lieutenans de la Venerie étant arrivés au Quartier pour y faire le fervice de leur charge, reçoivent les ordres de M. le Grand Veneur, pour les donner à toute la Venerie.

Lorsque le Roi veut courre le Cerf, ou quelqu'autre Bête, suivant la Saison, le Sous-Lieutenant avec les Gentilshommes par quartiers, & ordinaires, les Valets de limiers & le maître

A LA VENERIE DU ROY. 29 valet de chiens, doivent aller aussi-tôt trouver le Lieutenant en son logis pour être tous au commandement, qu'il leur donnera pour courre, & lui dire combien il y a d'hommes qui vont au bois & combien de limiers; car le Sous-Lieutenant & les Gentilshommes sont obligés d'avoir chacun un Limier & d'aller au bois les jours de chasse, & la fonction des valets de limier est d'aller au bois chercher les cerfs la veille du jour que l'on doit chasser & le jour de la chasse de détourner le cerf pour le laisser courre. Après que le valet de Limier a indiqué le lieu où il y a des cers, si le Lieutenant ou le grand Veneur sont avertis que le Roi veut courre, le Lieutenant separera les Quêtes, & en prendra une pour lui où bon lui semblera, retenant un Valet de Limier pour l'accompa-

Le Sous-Lieutenant prendra aussi sa

gner au bois.

Quête, après lui le plus ancien Gentil-homme de la Meute, tous les autres ensuite, & après eux enfin leurs Valets de Limiers. S'il y a quelques Gentilshommes qui n'ayent pas de Limiers, ils se mettront deux ensembles avec un de ceux qui en ont, ou bien ils prendront une Quête pour eux, & pour un Valet de Limier conjointement après qu'on leur aura indiqué le lieu de l'assemblée.

Le Lieutenant marquera au maître Valet de chiens l'heure précise à laquelle il faut que les chiens soient arrivés au rendez-vous, & les deux Pages seront aussi presens pour aller au Bois avec le Lieutenant; le maître Valet de chiens sera tenir les chiens prêts pour aller à l'assemblée suivis de tous les chevaux, desLieutenans, Sous-Lieutenans, Gentilshommes, Pages & du maréchal des logis.

Les chiens étant arrivés, le maître Va-

let separera la meute, & lorsque tous ceux qui sont ordonnés pour la chasse seront arrivés au bois, ils feront tous leur rapport au Lieutenant, qui en informera Mr. le grand Veneur, à qui seul appartient le droit de les faire au Roy. de la la la mina de la mon ca

Alors le Lieutenant sçaura à quelle brisée on va laisser coutre pour ordonner le lieu où doit être conduite la vieille meute: Il prescrira aux Gentilshommes qui seront chargés de la conduire & de la relayer, de suivre les chiens jusqu'à mort du Cerf, il retiendra avec lui pour aller de meute, les mieux montés & les plus vigoureux, & toute la troupe étant prête à partir, le maître Valet de chiens avec les trois Valets par Quartier feront aussi-tôt partir les chiens avec le plus ancien Valet de chiens, qui marchera devant eux pour les mener. Celui qui laisse courre, & les Valets de Limiers marcheront à la tête des chiens pour conduire la Meute à son relais, où les Gentilshommes à qui il est ordonné de s'y rendre seront marcher devant eux six chiens, qui seront suivis des Valets de chiens, avec une demie douzaine de couples & une Harde qu'ils doivent avoir pour les mener.

Le maréchal des Logis menera les vieux Chiens au relais s'il n'y va pas un Gentilhomme. Les Gentilshommes ordinaires ne vont point aux relais, comme ceux qui servent par Quartier, mais toujours de meute, néanmoins les uns & les autres sont obligés de tenir toujours la queuë des chiens depuis qu'ils sont donnés jusqu'à ce que le Cerf soit pris ou manqué. Les Lieutenans & Sous-Lieutenans, en montrent ordinairement l'exemple; mais il faut toujours que chacun maintienne son relais.

33

Les Pages doivent marcher à cheval avec les Chiens de la Meute, ou laisser courre & suivre la Chasse le long des chemins. Ils ne sont pas obligés de piquer, si ce n'est lorsqu'on est en désaut, & qu'ils trouvent des chiens de la Meute qui chassent le Cerf dans le désordre du change; car en ce cas, ils sont obligés aussi bien que le Maître Valet de chiens de les aller rompre, & de les r'allier à la Chasse.

Le Cerf étant pris, c'est au Gentilhomme qui a relayé le dernier à aller à la Charrette pour mener le Cerf au Quartier. Si le Maréchal des logis a relayé, comme menant le dernier relay, il est obligé d'aller à la charrette & de conduire le Cerf jusqu'au devant du chenil, mais lorsque le Cerf est manqué, il faut que le Sous-Lieutenant, les Gentilshommes & les Valets de Limiers ordinaires & par Quartier aillent le requêter le lendemain, 34 INTRODUCTION & c'est le devoir de leur Charge.

Si le Cerf est pris, le Maître Valet avec les autres Valets de chiens préparent aussi-tôt la curée après qu'on a dépouillé le Cerf. Lorsque la curée est prête, il va avertir le Lieutenantqui en informeM.le grandVeneur;& le grand Veneur, ou en son absence le Lieutenant vient à la curée accompagné des Gentilshommes ayant tous la Trompe au côté. Le Maître Valet de chiens a des Houssines en la main: Il en presente deux au Lieutenant avant que les chiens soient sortis du chenil, & le Lieutenant en presente une à M. le Grand Veneur s'il est present à la curée, ensuite le Maître Valet des chiens en donne au Sous-Lieutenant & à tous les Gentilshommes; si le Sous-Lieutenant en veut présenter lui-même au Lieutenant, cela est de sa charge, & tous donnent du Cor à la curée. La curée faite, ils reconduisent M. le À LA VENERIE.

35

Grand Veneur à son Logis, & après

C'est toujours le Maître Valet de chiens, qui à la curée livre la Venaison, les Valets de Limiers y assistent avec leurs Limiers, la Botte au col & la Trompe au côté, pour faire souler devant le Roy, ou devant M. le GrandVeneur leurs Limiers à la tête du Cers.





# TABLE

### DES CHAPITRES

Contenus dans le Traité de la Chasse du Cerf.

CHAPITRE I.

DE la Nature du Cerf. page 1<sup>re</sup>.

CH. II.

Comment on distingue par le pied, le Cerf d'avec la Biche. p. 3

CH. III.

Comment on connoît par le pied, les Cerfs de dix cors jeunement, p. 7.

Čн. IV.

Comment on connoît par le pied le Cerfs de dix cors, page 8

CH. V.

Comment on connoît les vieux Cerfs par le pied, & des signes de Vieil. lesse qui les font juger

c iij

| ij T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A B L E tels, page 9            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tels, page 9                    |
| . 1 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De la saison propre pour        |
| CH. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | la Chasse du Cert,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | page                            |
| Cu VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comment on connoît les          |
| CH. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerfs par les fumées en         |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avril & en May, p. 15           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Des Fumées des Biches,          |
| CH. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                             |
| <i>'</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | page<br>Des Fumées des Cerfs en |
| CH. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Join de Tuillet in 19           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Juin & Juillet, p. 19           |
| Сн. Х.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comment & de quelle             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | façon les Cerfs touchent        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aux Bois, p. 20                 |
| CH. XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comment on connoît les          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cerfs par leurs Fumées          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | au mois de Juillet &            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d'Août, P. 24                   |
| CH. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comment la tête des Cerfs       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | se brunit après avoir           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to the same base in 27          |
| CH. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De la tête du Cerf &            |
| A Company of the Comp | des connoissances qu'on         |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J                               |

| DES                                   | CHAPITRES. ii                         | 1 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 316                                   | en tire pour juger leur               | - |
| 0.00                                  | en tire pour juger leur<br>âge, p. 31 |   |
| CH. XIV.                              | Comment la tête des Cerfs             | - |
|                                       | peut devenir bizarre                  | ) |
|                                       | page 39                               |   |
| CH. XV.                               | Inconvenient des grandes              | - |
|                                       | chaleurs & des seche.                 |   |
|                                       | resses pour juger les<br>Cerfs, p. 41 | , |
|                                       | Cerfs, p. 41                          |   |
| CH. XVI.                              | Comment les Cerfs jettent             | 4 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | leurs Fumées torsqu'ils               |   |
|                                       | ont frayé ou bruni leur               |   |
|                                       | tête, p. 44                           |   |
| CH. XVII.                             | Comment on connoît un                 |   |
|                                       | Cerf qui a été couru,<br>page 46      |   |
| O- 333 777                            | page 46                               |   |
| CH. XVIII.                            | Comment les Cerfs font                |   |
| Total Control                         | de faux rembuchemens                  |   |
| h e                                   | & la maniere de les dé-               |   |
| Cu VIV                                | tourner, p. 48                        |   |
| Cн. XIX.                              | De la différence des pieds            |   |
| 11.5                                  | des Cerfs selon la nature             |   |
| <b>.</b>                              | des differentes Forêts                |   |
|                                       | c iiij                                | 3 |

| jv .2 T                                | A B L E                    |
|----------------------------------------|----------------------------|
| JV- , Wight with a                     | dans lesquelles ils sont   |
|                                        | nés, possible possible     |
| ************************************** | De la saison que les Cerfs |
| CH. XX.                                |                            |
|                                        | entrent en Rut, & quit.    |
|                                        | tent les buissons, p. 55   |
| CH. XXI.                               | Comment les Cerfs con-     |
|                                        | noissent leurs foiblesses, |
| •                                      | se recelent après le Rut,  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | J                          |
| 100                                    | & comment les Veneurs      |
|                                        | en peuvent rencontrer      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | pour les détourner, p. 65  |
| CH. XXII.                              | Au lieu de XII. Com.       |
|                                        | ment les Cerfs changent    |
|                                        | de Pays à cause de la      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | saison de l'hyver, &       |
|                                        |                            |
|                                        | comment ils s'accompa-     |
| Bar Conf.                              | gnent, p. 68               |
| CH. XXIII.                             | Comment les Cerfs s'ap-    |
| ,                                      | prochent des bordages      |
|                                        | des Forêts dans le mois    |
|                                        | de Fevrier & Mars,         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                            |
| San San                                | de ce qu'ils viandent      |
|                                        | dans cette saison &        |
|                                        |                            |

| DES                 | CHAPITRES. V             |
|---------------------|--------------------------|
| e.<br>Negotivino, k | comment ils mettent      |
|                     | bas , p. 69              |
| CH. XXIV.           | Comment on peut connoî-  |
| *                   | tre & juger par le pied, |
|                     | les Cerfs avoir mis bas, |
| 1115                | page 75                  |
| CH. XXV.            | Des Voyes de la nuit, de |
|                     | l'attention qu'elles de- |
|                     | mandent pour ne s'y pas  |
|                     | romper, p. 78            |
| CH. XXVI.           | De la maniere de faire   |
|                     | son rapport à l'assem-   |
|                     | blée, & de l'ordre qui   |
|                     | s'y observe, p. 81       |
| CH. XXVII.          | De l'équipage convenable |
|                     | aux Seigneurs pour       |
|                     | courre le Cerf, & de     |
| 100                 | l'ordre & de l'appareil  |
|                     | de l'assemblée de la     |
|                     | Chasse, p. 88            |
| CH. XXVIII.         | Comment il faut que les  |
|                     | Veneurs mettent leurs    |
|                     | chiens en haleine pour   |

| DES CHAPITRES. vij                    |
|---------------------------------------|
| les quêtes, avec une ins-             |
| truction aux jeunes Ve-               |
| ·                                     |
|                                       |
| quêtes dans les regles,               |
| page 136                              |
| CH. XXXIV. De la vie des Cerfs,       |
| page was 140                          |
| CH. XXXV. De la maniere de pren-      |
|                                       |
| dre les Cerfs dans les                |
| p. 141                                |
| CH. XXXVI. De la race des chiens,     |
| & de quel poil ils sont               |
| estimés plus propres à                |
| Tring decementes D. 148               |
| faire des meutes, p. 148              |
| CH. XXXVII, De quelle taille & de     |
| quel poil on doit choi-               |
| sir un chien, pour en                 |
| faire un Limier, p. 160               |
| CH. XXXVIII. Des noms les plus conve- |
|                                       |
| nables aux chiens de                  |
| chasse, p. 161                        |
| CH. XXXIX. Des chevaux propres à      |
| courre le Cerf, & des                 |
|                                       |

TABLE

remedes les plus prompts à les guérir lorsqu'ils se blessent à la chasse, page 163 & suivantes.

Fin de la Table des Chapitres de la Chasse du Cerf.

# TABLE

#### DES CHAPITRES

Contenus dans le Traité de la Chasse du Chevreuil.

CHAP. Ier. DE la Chasse du Chevreüil, p. 171
CH. II. De la Quête du Chevreüil, page 172

CH. III. De la maniere de connoître de la vieillesse du Chevreüil par la tête, p. 176

CH. IV. Du temps auquel les Chevreuils son en Rut, Ibid.

CH. V. Du temps auquel les Che-

| DES CHAPITRES. jx                      |
|----------------------------------------|
| vreuils refont leurs têtes,            |
| page 178                               |
| CH. VI. De la maniere de détourner le  |
| Chevreüil, p. 180                      |
| TIII De la manione de démaller les     |
| CH. VII. De la maniere de démêler les  |
| ruses du Chevreüil, p. 182             |
| CH. VIII. De la maniere de prendre les |
| Chevreuils & Chevrettes                |
| dans les panneaux, p. 187              |
| DICTIONAIRE de la Chasse du CERF       |
| & du Chevreuil, page 190 & Suiv.       |
| Des termes dont on se sert pour par-   |
| ler à son Limier, lorsqu'on est au     |
|                                        |
| bois le matin pour détourner un        |
| Cerf, p. 217                           |
| Des termes dont on se sert au laisser  |
| courre d'un Cerf pour parler à son     |
| Limier à haute voix, p. 218            |
| Des termes pour parler aux chiens,     |
| quand on les fait quêter, & qu'on      |
| les découple pour lancer un Cerf,      |
| ou un Chevreüil, p. 229                |
|                                        |
| Des termes dont on se sert pour par-   |
| ·                                      |

Des termes dont on se sert à la Chasse du Cers & du Chevreüil pour parler aux Chiens Anglois, p. 224

De la maniere de dresser un Limier,

page

227

# TABLE

DES CHAPITRES. Contenus dans le Traité de la Chasse du Sanglier.

DU Sanglier, page 130 CHAP. I. Des termes dont on se sert en parlant du Sanglier, p. Ibid.

CH. II. Comment on reconnoît un Sanglier par les traces, p. 233

CH. III. Au lieu du Chap. II. Temps du Rut des Sangliers, p. 237

CH. IV. Du temps auquel les Layes font leurs Marcassins, p. 240

| DES CHAPITRES. xj                                              |
|----------------------------------------------------------------|
| CH. V. De l'Equipage pour la Chasse                            |
| du Sanglier, p. 242                                            |
| CH. VI. Du Limier pour le Sanglier,                            |
| page A 24 0 2 2 243                                            |
| CH. VII. De la Quête du Sanglier,                              |
| page 0 14 4 2 2 245                                            |
| CH. VIII. Des Relais & du laisser cour-                        |
| re, &c. p. 251                                                 |
| re, &c.  P. 251  CH. IX. De la Curée du Sanglier,              |
| page 259                                                       |
| CH. X. Comment il faut lever la trace                          |
| du Sanglier, p. 261                                            |
| du Sanglier , p. 261<br>CH. XI. De la maniere de dépouiller le |
| Sanglier, p. 262                                               |
| CH. XII. De la maniere de faire cuire la                       |
| Hure du Sanglier, p. 263                                       |
| CH. XIII. De la maniere de prendre les                         |
| Sangliers dans les toiles,                                     |
| page 264                                                       |
|                                                                |

Fin de la Table des Chapitres de la Chasse du Sanglier.

# TABLE

DES CHAPITRES Contenus dans le Traité de la Chasse du Loup.

| D E la Chasse du Loup, page 270         |
|-----------------------------------------|
| 1) page 270                             |
| CH. Ier. Des termes propres à la chasse |
| du Loup, 271                            |
| CH. II. De la maniere de distinguer par |
| le pied un Loup d'avec une              |
| Louve, p. 273                           |
| CH. III. Temps auquel les Loups sont    |
| en chaleur, p. 274                      |
| CH. IV. Dut mps auquel les Louves font  |
| leurs Louveteaux, p. 275                |
| CH. V. De la maniere de découvrir les   |
| endroits où les Louves on               |
| fait leurs Louveteaux, p. 277           |
| CH. VI. De l'équipage de chasse pour le |
| Loup , p. 280                           |
| CH. VII. De la Quête du Loup, p. 282    |

| DES CHAPITRES. xiij                                |
|----------------------------------------------------|
| CH. VIII. De quelle maniere on peut con-           |
| noître que le Limier rabat du                      |
| Loup , p. 287                                      |
| CH. IX. De la maniere de faire le rap-             |
| port du Loup que l'on a dé-                        |
| tourné, p. 305                                     |
| CH. X. De la maniere de déplacer les               |
| Levriers, p. 306                                   |
| CH. XI. De la maniere de chasser le                |
| Loup avec chiens courans,                          |
| CH VII Do la maniera de comma la                   |
| CH. XII. De la maniere de courre la                |
| Louve & les jeunes Loups,                          |
| CH. XIII. De la Curée du Loup, p. 314              |
| Fin de la Table des Chapitres de la Chaffe du Loun |

## TABLE

DES CHAPITRES
Contenus dans le Traité de la Chasse
du Lievre.

CH. Iet. Des termes dont on se sert à la

| xjv      | TABLE                   |          |
|----------|-------------------------|----------|
|          | Chasse du Lievre,       |          |
| CH. II.  | De l'équipage pour la   | i Chasse |
| *        | du Lievre,              |          |
| CH. III. | De la difference du Lie | evre mâ- |
|          | le & de la femelle,     | p. 323   |
| CH. IV.  | Du temps auquel les     | Lieures  |
|          | Sont en chaleur,        | p. 324   |
| CH. V.   | Du temps propre pour l  | a Chasse |
|          | du Lievre, p. 325       | au lieu  |
| Curring. | de 225                  | 325      |
|          | De la maniere de c      |          |
|          | Lieure,                 | p. 327   |
|          | De la Curée du Lievre.  |          |
| 1 1      |                         |          |

Fin du Traité de la Chasse du Lievre.

## 

### CHASSE DU RENARD.

E la Chasse du Renard, page 337 & suivantes. De la maniere de prendre les Oyseaux à la pipée, p. 341 De la maniere d'élever & dresser les

DES CHAPITRES. XX Chiens d'arrêt, de les mettre au commandement, de les faire chafser de près, de leur faire arrêter le Gibier, de leur apprendre à rapporter par force, se tenir à cheval, aller à l'eau, avec quelques remedes pour les guerir des plus essentielles maladies, p. 351 De la rage des Chiens & de ses signes, Remedes differens contre cette maladie, De la galle des chiens & de ses Rep. 379 medes ...

#### るがいておいておうというというというとうかいとなっておって

#### DE LA FAUCONNERIE.

CHAP. I<sup>et</sup>. D Escription des Oyseaux de Fauconnerie avec les termes de cette espece de Chasse, p. 383
CH. II. De la maniere de tenir son Oyseaux de cette espece de feau en état, & de faire

| Oyseaux de leure, p. 389                |
|-----------------------------------------|
| CH. V. De la maniere de dresser les     |
| Oyseaux de poing, p. 390                |
| CH. VI. De la nourriture des Oyseaux    |
| de Fauconnerie selon la sai-            |
| son, l'espece des Oyseaux               |
| & la nature de chacun, p. 391           |
| CH. VII. Des maladies qui arrivent aux  |
| Oyseaux, p. 395                         |
| CH. VIII. Des Remedes convenables à     |
| toutes les maladies & aux               |
| accidens qui surviennent aux            |
| Oyseaux, p. 397                         |
| CH. IX. De l'ordre qui se pratique dans |
| la Fauconnerie, p. 401                  |
| FIN.                                    |

NOUVEAU

xvi TABLE DES CHAPITRES.

mourir les tignes, p. 387 CH. III. De la maniere de leurer son

Oyseau, p. 388 CH. IV. De la maniere de dresser les









NOUVEAU

# TRAITE

VENERIE

#### FAUCONNERIE;

DE LA CHASSE DU CERF.

CHAPITRE PREMIER.

De la nature du Cerf.



N distingue ainsi les Cerfs lorsqu'il s'agit de faire son rapport après les avoir détournés.

On dit c'est un jeune Cerf.

C'est un Cerf de dix cors jeunement;

C'est un Cerf de dix cors ; ou c'est un

vieux Cerf.

Autrefois dans la Venerie du Roy, lorsque les Veneurs faisoient leur rapport, ou qu'ils parloient d'un jeune Cerf, ils ne disoient point comme à présent, c'est un Cerf à sa seconde, à sa troisième ou à sa quatriéme Tête, ce qui veut dire un Cerf qui aproche des cerfs de dix Cors jeunement, ils se contentoient de dire, c'est un jeune Cerf, parce qu'ils ne couroient alors que des cerfs de dix cors ou de vieux Cerfs. Aujourd'huy que l'on court des Cerfs bien au dessous des cerfs de dix cors, il faut une connoissance plus particuliere pour juger les jeunes Cerfs, car la jeunesse des cerfs est longue & se prend depuis sa premiere Tête, jusqu'à ce qu'il soit Cerf de dix cors jeunement. C'est pourquoy dans l'Article concernant la Tête du cerf, je m'étendrai avec plaisir sur des connoisfances, dont j'ay pour garant ma propre expérience & une étude de trente-huit ans.





#### CHAPITRE SECOND.

Comment on distingue par le pied, le Cerf d'avec la Biche.

A plus grande difficulté qui se presente d'abord aux jeunes Veneurs pour bien juger & connoître les Cerfs, consiste à distinguer le Pied du Cerf de celui de la Biche, asin de ne pas se méprendre & de ne pas courir une Biche pour un Cerf. Cette connoissance qui est une des plus essentielles aux Veneurs, s'acquiert à la longue par la pratique de la Chasse; mais voicy quelques observations qui peuvent aider l'expérience.

Quand le Cerf est à sa seconde Tère; les Pinces lui grossissent; à sa troisième Tète elle grossissent encore plus, & la Solle s'aggrandit en même temps que la Tête; mais à sa quatriéme Tête il est entierement

connoissable par-tout.

Il y a toujours de la difference entre le pied d'un Cerf & celui d'une Biche; car si une Bête est accompagnée d'un jeune Cerf, qui ne soit encore que Daguet, quoiqu'elle Nouveau Traité

ait le pied plus gros que celui du jeune Cerf, on le distinguera toujours, parce qu'il sera plus mal fait, qu'elle aura presque autant de pied derriere que devant, & qu'elle se méjugera; c'est-à-dire, qu'elle ne mettra pas réguliérement le pied de derriere dans la trace du pied de devant; car on appelle se méjuger (en fait de Cerf) quand ils portent les pieds de derriere audelà ou en deça des pieds de devant du même côté. Si la Biche va des quatre pieds un peu ouverts, & si elle a de grosses pinces elle aura un méchant talon; ou un talon étroit & la jambe méchante, ou l'entre-deux des os petits: Si la jambe est large elle aura les os mal tournés, & en gardes de Sangliers, & si la jambe est étroite, les os en seront tous droits, ce qui est le contraire du Cerf, quoiqu'il soit jeune & qu'il suive encore sa mere; car en premier lieu il aura le pied de devant plus grand & plus gros que celui de derriere: il doit aller le pied de devant toujours ouvert, porter le pied de derriere dans celui de devant, & même l'outre-passer un peu: il a d'ailleurs le pied bien mieux fait que celui de la Biche, marche mieux, tourne mieux ses voyes, a les allures plus grandes, & va toujours

derriere la Biche. Voilà principalement à quoy les jeunes Veneurs doivent bien prendre garde; car c'est une des plus utiles connoissances de la Venerie, que de juger par les allures un Cerf qui est accompagné d'une Bête. Il faut remarquer qu'un jeune Cerf a les pinces de devant un peu arondies & celles de derriere un peu plus pointuës, les côtés tranchans, le talon un peu plus gros que celui de la Biche, la jambe ou l'entre deux des os plus large, les os bien tournés en forme de croissant, & qu'il est haut jointé, c'est à dire, qu'il a les os loin du talon.

Telle est la différence qu'il y a entre le pied d'un Cerf & celui d'une Biche. On peut aisément après ces remarques distinguer pendant toute l'année le pieddesjeunes Cerfs d'avec celui des Biches, excepté lorsque les Biches sont pleines & prêtes à faire leurs Faons, comme dans le mois d'Avril qu'elles sont pesantes & marchent plus lentement: car alors quoiqu'elles n'ayent pas plus de pied qu'à l'ordinaire, elles paroissent en avoir davantage, parce que leur pesanteur leur fait ouvrir les pieds de devant & apuyer beaucoup du talon, & comme l'enssûre de leurs stancs les empêche de

porter les cuisses aussi librement que quand elles ne sont pas pleines, leur pied de derniere demeure au bord du talon du pied de devant, & c'est ce qui trompe les Veneurs. C'est pourquoi en Mars & Avril, & jusqu'à ce qu'elles ayent fait leurs Faons, c'est-à-dire, jusqu'au mois de May on ne sçauroit y regarder de trop près. La my-Juin passée comme alors, elles ont toutes fait leurs Faons, on ne peut plustant s'y tromper.

Les Biches alors vont rarement avec les Cerfs, parce qu'elles sont auprès de leurs Faons, & quand ils sont un peu forts, elles les promenent, mais sans beaucoup s'éloi-

gner d'eux.

Si dans une Forest où il y a peu de Cerss, un Veneur rencontre une Bête qui ait beaucoup de pied, & qui l'ait passablement bien fait, soit dans la saison où les Biches sont pleines, soit lorsqu'elles n'ont point de Faons; il doit avant que d'en juger, examiner attentivement les voyes sur lesquelles il est tombé avec son Limier; pour ne pas prendre un Cers pour une Biche, comme il arrive souvent sur-tout dans les lieux où il y a peu de Cerss. Lors que l'on n'est pas sûr d'une Bête il saut en revoir en plu;



s'il le faut; car pour un endroit où elle se jugera comme un Cerf, vous reconnoîtrez avec un peu d'attention en six autres ce qui en est. Il ne saut donc jamais précipiter son jugement par trop de chaleur, ou par l'empressement de faire son rapport; car c'est l'ordinaire de ces animaux de suivre alors la premiere Bête qu'ils trouvent. J'ay moi-même détourné un Cerf, qui étoit accompagné d'un Faon dont on avoit tué la mere.

### CHAPITRE III.

Comment on connoît par le Pied les Cerfs de dix cors jeunement.

E qu'on appelle un Cerf de dix Cors jeunement, est un Cerf à sa cinquiéme tête, on lui donne ce nom, parce qu'il tient alors du Cerf de dix cors & du jeune Cerf, qu'il approche de sa persection.

Le Cerf de dix cors jeunement, a beaucoup plus de pied devant que derriere, il ne va presque plus le pied de devant ouvert, & celui de derriere est sermé. Il se

A iiij

juge bien, c'est à-dire, il met toujours le pied de derriere dans celui de devant à la différence du jeune Cerf qui du bout des pinces du pied de devant outre-passe les pinces du pieds de derriere de la largeur d'un bon pouce & plus lorsqu'il est bien en venaison: Il a encore la Solle plus grande qu'un jeune Cerf, les pinces grosses, les côtés un peu gros, le Talon & la Jambe larges, les Os assez gros, tournés en dehors & qui commencent à paroître usés; il est aussi un peu bas jointé.

# CHAPITREIV.

Comment on connoît par le pied le Cerf de dix Cors.

E Cerf de dix cors a le pied de devant plus gros encore que le Cerf de dix cors jeunement & a moins de pied derriere il a les pinces plus grosses, la Solle du pied plus grande & plus large, les côtés des pieds plus gros & plus usés, le Talon large, usé à l'uni du pied & le pied plein il doit avoir les éponges retirées ou retrecies, la Jambe large, les Os gros &

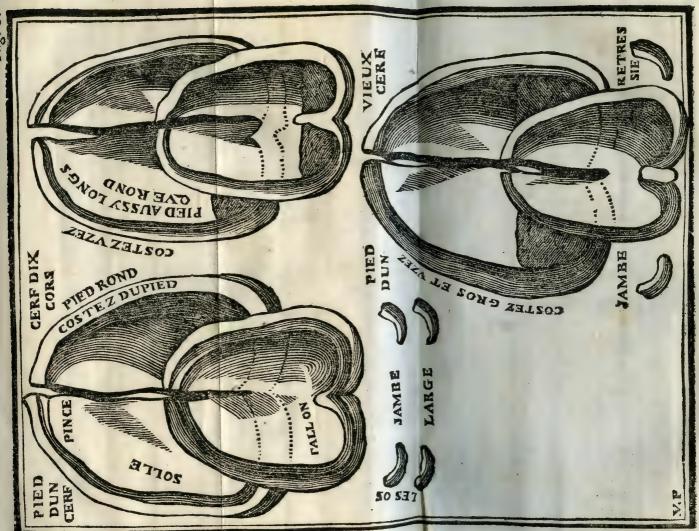







ulés. Il est bas jointé, a les allures grandes, les voyes bien tournées, & en marchant il tire du bout de ses pinces la terre en arrière, ce que ne sont pas les jeunes Cers, il va les pieds clos ou serrés devant & derrière; mais lorsque les Cers sont bien en venaison, comme dans les mois de Juin, de Juillet & d'Août, ils ont les allures courtes, leur pied de derrière demeure sur le bord du talon du pied de devant, & quelques sois même n'en fait qu'aprocher à cause de la venaison, ou de la graisse qu'ils ont alors tant au devant des épaules qu'aux flancs & qui les empêche d'allonger les pieds. Les Cers en cet état ne courrent guéres longtems.

### CHAPITRE V.

Comment on connoît les vieux Cerfs par le pied, & des signes de vieillesse qui les font juger tels.

Es vieux Cerfs ont les mêmes allures & les mêmes connoissances par le pied que les Cerfs de dix cors, si ce n'est qu'ils ont les côtés des pieds tout usés & fort gros,

la Jambe & le Talon retrecis; qu'ils sonc sort bas jointés, qu'ils ont les Os gros, courts & tout proche du Talon, qu'ils se jugent bien par-tout, que leurs pieds de derriere ne sont marqués qu'à un doigt de distance de ceux de devant, & qu'ils tirent du bout des pinces de leurs pieds de devant la terre en arriere. Si le Cerf a été nourri dans une Forêt dont le terrain soit graveleux & rempli de sable, ou dans un bois pierreux, & entre-coûpé de côteaux vous remarquerez qu'il a les pieds & les Os beaucoup plus usés que s'il étoitdans unpais plat & uni; mais s'il a été nourri dans un terrain marécageux& doux, ou dans un païs de Bruyeres, il aura au contraire les pieds fort creux. La plûpart des Cerfs nourris dans ces Forêts ont le pied long; mais en général un vieux Cerf doit avoir les côtés du pied tranchants & la Jambe retrecie, & quant aux pieds de derriere, ils ne paroissent pas plus grands que les pieds de devant d'une Chévre.

En voilà, ce me semble, assez pour les connoissances du pied; le reste est l'affaire des yeux. Une description plus étenduë instruiroit moins que la vuë même des Figures que j'ay fais graver; mais il faut en

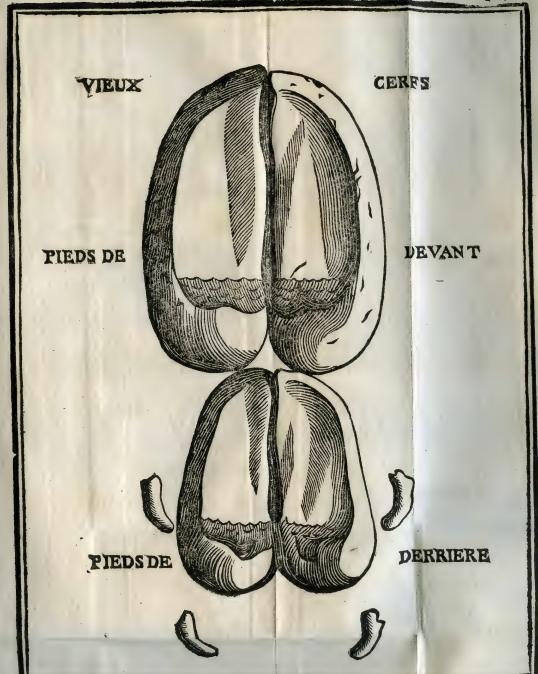



les étudiant ne point négliger la nature, & la consulter sur les lieux-mêmes.

# CHAPITRE VI.

De la saison propre pour la Chasse du Cerf.

Près avoir montré la différence qu'il ya entre les pieds des Cerfs, soit jeunes soit vieux, & celui de la Biche, & les avoir dépeints au naturel autant qu'il m'a été possible, asin que l'impression en soit plus sorte dans l'esprit, & qu'on ne puisse plus se tromper en revoyant des pieds de Cerfs ou de Biches. Il est presentement nécessaire d'apprendre aux jeunes Veneurs dans quelle saison & en quels lieux il faut aller quêter les Cerfs.

Je commencerai par les mois de Mars & d'Avril, comme étant la plus belle saison de l'année, tant pour bien revoir des Cerss par le pied, que pour mener son Limier au

bois, & faire de belles suites.

Dans ces deux mois les Cerfs mettent bas, ils se promenent dans les gagnages & dans les plaines, ils vont & viennent des forêts aux buissons pourconnoître les beaux païs afin d'y refaire leur tête & y demeurer tout l'Eté. On a donc dans ces deux mois beaucoup de plaisir à la quête, parce qu'alors les terres étant nouvellement labourées & ensemencées de toutes sortes de grains, la forme du pied des Cerfs y est si bien empreinte, qu'ils se jugent aussi aisément que s'ils avoient marché sur de la cire. Il ne faut pas chercher dans ce tems-là les Cerfs dans les grands forts des Forêts, mais aux bordages & dans les Pays clairs; parce qu'à cause de leur Tête, qui a muée depuis peu, ils appréhendent de la froisser aux branches, c'est ce qui fait qu'ils vont aux Gagnages, & lorsqu'ils se veulent rembucher dans quelques Buissons, c'est par de petits faux fuyans, ou des coulées, à cause que la Meule de leur tête n'est pas encore recouverte, & qu'ayant tout au plus alors un demy pied de refait, qui est encore tendre & sensible, ils craignent de se heurter, & pour cet effet vont la tête fort baffe.

Lorsque le bois dans les Forêts & les buisfons commence à verdir & à pousser, & que les Cerss ont quelque effroy, pour avoir entendu des coups de seu ou pour avoir été chassés, alors ils se recellent & sont quelquesois deux ou trois jours sans sortir de leurs forts, pe se nourrissant que du brout des rejettons du bois, & ne se souciant pas beaucoup d'aller chercher de l'eau au Marais, parce que la séve du bois, (outre la rosée qu'on appelle égail, & qui combe toutes les nuits sur le bois & sur les herbes ) les humectent suffisamment, quelque sécheresse qu'il fasse : il faux observer encore que dans cette Saison les Cerfs se separent d'avec les Biches, & qu'ils demeu. rent seuls, ou s'accompagnent deux ou trois ensemble pour aller dans des Buissons, afin d'y refaire leur Tête dans les deux mois suivans, c'est-à-dire en May & en Juin, il ne fait plus si beau aller au bois à cause des grandes rosées qui mouillent le bois, les bleds & autres grains, ce qui incommode fort le Veneur lorsqu'il veut démêler, ou de faire la nuit d'un Cerf, ou lorsqu'il veut faire faire une belle suite à son Limier, c'est-à-dire lui faire suivre les voyes d'un Cerf d'un buisson à un autre buisson, car il ne lui est pas aisé d'aider alors à son Limier, parce que les bleds sont grands; ce qui fait encore que les Cerfs se recellent dans les forts beaucoup mieux

qu'ils ne faisoient dans les deux mois préces dens, c'est que le bois est fort & couvert tant aux Forêts qu'aux Buissons, & qu'ils y prennent mieux leur nourriture, trouvant à viander tout autour d'eux, tant qu'ils veulent, ainsi ils ne font pas grand pays, & ils en font encore moins quand il a beau. coup plû à cause de l'eau dont les branches sont chargées, qui les incommode en leur tombant dans les oreilles. Mais le lendemain de la pluye ils fortent & se promement dans les Taillis & dans les chemins en changeant quelque fois de pays, lors qu'il fait de grandes sécheresses ( tems où les Cerfs ne sont pas beaucoup de pays dans leur nuit) & que vous en rencontrés. Si vous êtes en doutes de ce que c'est, parce que vous n'avez pû en revoir à votre aise pour en juger, & que néanmoins vous avez opinion que c'est un Cerf, il faut que vous preniez le party de suivre avec votre Limier le contrepied de la Bête, & tâcher de lever des fumées; car c'est la saison ou l'on commence à juger les Cerfs par ces connoissances.



ENBOUZARS FUMLES CERES DUN VIEUX DAVRIL JUSTUES DEPUIS PRESQUE VERS LAMY MAY LECOMMENCEMENT FUMEES ENBOUZARS DUN CERES CERES DIXCORS ALAMY MAY DE PUIS LAMY AVRIL JUSTUES

### CHAPITRE VII.

Comment on connoît les Cerfs par les fumées en Avril & en May.

EST environ vers la my-Avril qu'on commence à connoître les Cerss par leurs fumées, ils les jettent alors en bouzars gros comme le poing, les Cerfs de dix cors, principalement les vieux Cerfs, comme étant plus avancés que les autres les jettent dès le commencement toutes défaites, molles & en bouzars, & en voyant de pareilles fumées, on doit s'affurer qu'elles proviennent d'un Cerf qui n'est plus jeune, c'està-dire, d'un Cerf de dix cors, ou d'un vieux Cerf: Ils les jettent ainsi jusques vers lamy May, & à la my-May ils commencent à les jetter en plateaux encore bien mols ; mais en avançant vers la my-Juin ils les jettent en plateaux formés, & gros comme le pouce.

Les plus jeunes Cerfs, & les Cerfs de dix cors jeunement jettent leurs fumées un peu plus tard, & d'abord en bouzars, puis en plateaux, mais plus petits, & cela jusqu'à

la fin de Juin; car les Cerfs de dix con jeunement suivent de près les Cerfs de dix cors, mais sont un peu plus tardifs, lors que les plus vieux Cerfs jettent leurs fu. mées en plateaux, les plus jeunes ne les jettent encore qu'en bouzars, & à pro. portion que les plus vieux Cerfs sont a vancés à refaire leur Tête, leurs fumées de même sont avancées, ainsi les plus vieux Cerfs doivent avoir poussé la moitié de leur Tête à la my-May; c'est pourquoy les Chasseurs disent dans quelque Pays, à la my-May, my-Tête; à la my-Juin, my-graisse; pourvû néanmoins que les Cerfs n'ayent point d'incommodité, & qu'ils n'ayent point été blessés ni manqués & mis à bout par des chiens courans, ce qui les retarde beaucoup non seulement à mettre bas, mais encore à refaire leur Tête, & même à entrer au Rhut, quand cela leur arrive proche la saison; parce qu'étant toujours en allarmes ils se recellent & n'osent sortir que bien rarement dans les Gagnages & dans les Taillis; Or dans le temps qu'ils se recellent leurs fumées sont un peu plus du res, plus vaines & moins groffes, qu'elles ne seroient s'ils avoient la liberté des Gagnages, car ils n'ont pas d'aussi bonne nour ritures riture que s'ils avoient les champs & les bois; & tant qu'ils sont ainsi allarmés ils ne peuvent pas être bien en venaison, cependant leur Tête ne laisse pas que de pousser, mais elle demeure toujours mal nourrie, parce que le Meirain & les Andoüillers demeurent grêles & menus, & l'on connoît à la Tête d'un Cerf la bonne ou mauvaise nourriture qu'il a euë pendant qu'il l'a refaite, soit dans les Forêts, soit dans les Buissons. Quand les Cerf n'ont point d'allarmes, & qu'ils dorment toutes les nuits aux Gaignages, ils jettent de bonnes sumées bien mouluës, & qui ne sont jamais trompeuses.

### CHAPITRE VIII.

Des fumées des Biches.

Es Biches jusqu'à ce qu'elles ayent fait leur Faons, jettent leurs fumées un peu longues & dures, à la façon de celles des Chévres, ce qui est causé par la chaleur où elles sont tout le tems qu'elles sont pleines. S'il y a des Biches qui jettent leurs sumées en bouzars ce n'est qu'après que les

Cerfs ont jettés les leurs de cette maniere. elles les jettent aussi en forme de petits plateaux & non formées après qu'elles ont fait leurs Faons; ensuite elles les jettent grosses comme le poing un peu dures à demy quarrées & plates; mais toutes ces sumées de Biches ne sont jamais de saison, c'est-à-dire, jamais semblables à celles des Cerfs quand elles proviendroient d'uneBiche bréhaigne; Quoique quelques-unes en jettent d'affez grosses, & qui approchent de celles d'un Cerf de dix cors jeunement, ensorte qu'un Veneur peut s'y tromper, & les juge d'un Cerf de cet âge; il y a neanmoins toujours quelque difference en ce qu'elles sont trop avancées sur la fin ou trop tardives dans le commencement, & que quand les Cerfs jettent leurs fumées en bouzars il y a des Biches qui jettent les leurs en plateaux avec des longs aiguillons au bout, & d'autres comme j'ay dit, qui les jettent en bouzars à demi dures, ou demi formées, longues, & la plûpart entées les unes sur les autres. Lorsque les Cerss les jettent en troches, les grandes Biches les jettent formées, longues, & rondes, entées les unes fur les autres avec de longs aiguillons, & la plûpart des autres Biches en jettent où il n'y a



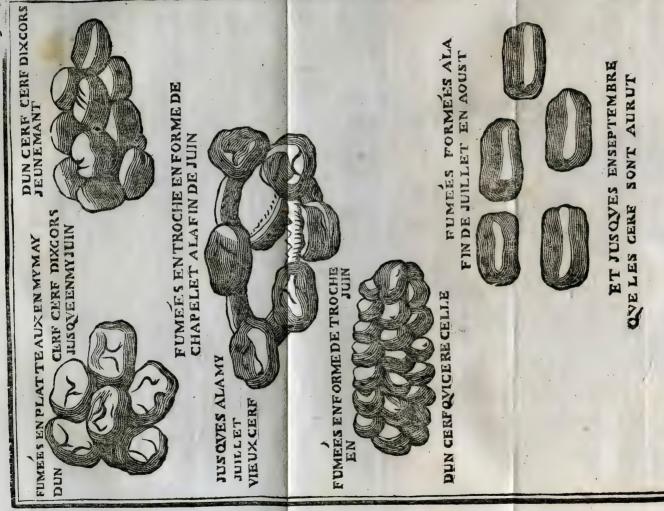

point d'aiguillon. Ces sortes de sumées sont ordinairement sort noires, mal mouluës & plus legeres que celles des Cers; & en genéral ces Biches en jettent toujours en plus grande quantité que les Cers, parce qu'elles viandent plus goulument. Toutes les Biches tant les bréhaignes; ou les vieilles Biches, que celles qui ont des Faons, jettent donc seurs sumées de la maniere que je viens de décrire jusqu'au mois de Juillet; ensuite elles commencent au mois d'Août à les jetter longues, sormées, rondes, entées, & aiguillonnées, où sans aiguillon, & elles en jettent de cette dernière saçon tout le reste de l'année.

# CHAPITRE. IX.

Fumées des Cerfs en Juin & Juillet.

Epuis la my-Juin jusqu'à la my-Juil let, & même un peu plus avant, les Certs jettent leurs sumées en grosses troches se tenant l'une à l'autre, & un peu molles en espéces de platteaux arrondis, elles sont un peu ridées aux Cerfs de dix cors & aux vieux Cerfs & ils en jettent de

cette façon jusqu'à ce qu'ils touchent au bois; ce qu'ils font, sçavoir les plus avancés dans le 12. ou le 15. de Juillet, les autres à la Magdeleine ou le 22. du même mois, d'autres sur la fin de Juillet, & quelques-uns dans le mois d'Août, toujours à proportion qu'ils sont avancés ou tardiss. Quand les sumées sont liées, jaunes & glaireuses, c'est une marque que les Cerfs sont bien en venaison, car après qu'ils les ont jettées en troches & arrondies elles deviennent aiguillonnées, & c'est environ vers le tems qu'ils veulent toucher au bois. Les sumées du relever sont toujours mieux mouluës & mieux digerées que celles de la puit, à cause du repos du jour.

# CHAPITRE X.

Comment & de quelle façon les Cerfs touchent au bois.

A plûpart des Cerfs jettent leurs fumées molles, & non formées lorsqu'ils touchent au bois en Juillet, & au commencement d'Août, c'est-à-dire, lorsqu'ils frottent aux Arbres leur tête qui est tautà

fait revenue, allongée & endurcie, c'est pour dépouiller leur tête d'une peau velue qui la couvre alors, & qui leur cause des demangeaisons qu'ils se frottent au commencement à de petits brins de bois, comme aux petits balliveaux, à de menus branches de Saules, & de Peupliers ou d'autre bois qui soit doux & droit, & cela s'appelle essayer leur tête; après ces essais aux jeunes Arbres, ils vont se frotter à de gros Ballivaux qui ayent la force de resister & ils se frottent si rudement qu'ils dépouillent leur tête de cette peau qui tombe au pied de l'arbre, & s'appelle frayoir: Ils fe frottent ainsi dans les bois à plusieurs ballivaux, tant dans les Taillis que dans les forts qu'ils choisissent à proportion de leur âge & de leurs forces, car les vieux Cerfs se frottent aux plus gros Ballivaux, les Cerfs d'après à de moindres Arbres & ainsi jusqu'aux plus jeunes Cerfs qui s'essayent aux petits Ballivaux. Il y a bien des Cerss qui se recelent lorsqu'ils commencent à toucher au bois & qui ensuite donnant dans les Taillis pour se frotter aux Ballivaux qu'ils ont choisis ne se recelent plus tant; la raison est que la tête étant refaite ils ont plus de hardiesse à se défendre contre les Loups qui auparavant pouvoient les attaquer, & qu'ils ne craignent plus de se heurter contre les branches, comme quand leur tête étoit molle & sensible. Autre raison encore pour laquelle ils ne se recellent plus tant, c'est que les grandes chaleurs étant venuës, ils ne trouvent pas tant de suc & tant de fraîcheur à tout ce qu'ils mangent, si ce n'est dans les Taillis de l'année, & dans ceux de deux ou trois ans où il faut qu'ils dorment pour viander; car tout est durci dans les grands fort, ce qui joint à la grande chaleur de la saison, les rend extrêmement alterés, & les oblige à donner de tems en tems dans les Marais lorsqu'ils vont aux Gagnages; les grains qu'ils mangent les rendent encore plus échauffés, & par necessité il faut qu'ils donnent à l'eau des Marais ou des ruisseaux qu'il peut y avoir dans les Forêts, ou dans les buissons pour y boire & s'y rafraîchir.

Frayoir.

Autrefois lorsqu'un Gentilhomme de la Droit du Venerie du Roy, ou un Valet de Limier trouvoit un jour de Chasse le Frayoir du Cerf fait de la nuit, & qu'après avoir détourné le Cerf & l'avoir laissé courre, il apportoit le Frayoir dans le chenil, ou à l'Afsemblée, le Roy faisoit don d'un Cheval au Gentilhomme, & de 50. écus au Valet

de Limier.

Lorsqu'il arrive que plusieurs apportent le Frayoir en un même jour à l'Assemblée, c'est à celuy qui l'apporte le premier à qui le droit est dû, pourvû néanmoins qu'il s'offre à laisser courre le Cerf, car il y en a bien souvent qui ne peuvent pas laisser courre le Cerf, qui a mis bas & dont ils ont fait leur rapport, & ceux-là ne gagnent point le droit du Frayoir. Si un Veneur ayant fait son rapport d'un Cerf bon à courre avoit apporte le Frayoir le dernier quand on courroit ce même Cerf il n'auroit pas pour cela le droit du Frayoir, il n'appartient qu'à celui qui l'apporte le premier, mais comme j'ay dit , il faut qu'il laisse courre, ou qu'il s'offre à laisser courre, car si allant à ses brisées il ne laissoit pas courre on iroit aux brisées d'un autre, & ce dernier laissant courre, le droit du Frayoir lui appartiendroit. L'ambition naturelle aux Veneurs fait quelquefois commettre des fraudes en fait de Frayoir, mais on démêle bien-tôt l'artifice, car les véritables Frayoirs étant apportés au milieu des Chiens, c'est à qui ira le plûtôt les sentir & les flairer, & ils ne peuvent se rassasser de l'odeur de

ces Frayoirs, ce qu'ils ne feront pas à d'autres qui ne seroient point véritables; ainsi le sentiment des Chiens & l'expérience des bons Veneurs empêchent qu'on n'y soit trompé.

### CHAPITRE XI.

Comment on connoît les Cerfs par leurs fumées, aux mois de Juillet & d'Août.

Près que les Cerfs ont touché aux bois, pri nci palement les Cerfs de dix cors & les vieux Cerfs, leurs fumées commencent à se former longues, arrondies & ayant quelquefois une espéce d'aiguillon gros & court au bout, ce qui n'arrive pas à tous les vieux Cerfs, dont les sumées d'ailleurs sont toujours bien mouluës & bieu plus pesantes que celles des Cerfs de dix cors jeunement. Les fumées que jettent les Cerfs avant celles-là sont en troches, c'est à-dire, un peu arrondies se tenant l'une à l'autre, & comme enfilées par une espéce de boyau glaireux, ce qui provient de ce qu'ils sont alors beaucoup en Venaison; ainsi lorsque dans un lieu où

les Cerfs, ne peuvent faire de portées, un Veneur est embarrassé à juger des voyes à cause de la grande sécheresse qu'il fait ordinairement dans cette Saison: S'il trouve des fumées de cette espéce, il peut s'as-sûrer qu'elles sont d'un Cers bon à courre. Les Cerfs de dix cors jeunement jettent aussi des sumées approchantes de celles-là, mais qui sont un peu plus tardives, plus menues, un peu arrondies & enfilées à peu près de même. Ensuite leurs fumées deviennent formées, longues & rondes, avec un gros aiguillon au bout, & ils n'en jettent en cette saison que peu à la fois. Les Cerfs à leur quatriéme tête, & encore plus jeunes, jettent des fumées en demi platteaux jusqu'à la fin de Juillet; mais elles sont beaucoup plus tardives,& ne sont pas pleines de glaires, comme sont celles des vieux Cerfs, aussine sont-ils pas tant de venaison, parce qu'ils sont d'une nature plus gaye & legére quelesvieux Cerfs, & qu'ils se donnent beaucoup d'exercice en courant des qu'ils sortent des forts dans les Gagnages, où ils font quelquefois la valeur de plus de deux lieuës de chemin par les tours & les caracols qu'ils font jusqu'à se mettre hors d'ha-leine dans les terres labourées & autres

lieux, ce que ne font pas les vieux Cers, & les Cers de dix cors qui n'aiment que le repos & cherchent à viander à leur aise, soit dans les Gagnages soit dans les forts, où ils sont beaucoup de venaison.

Fumées des vieilles Biches.

Les fumées qui trompent: le plus les jeunes Veneurs; sont celles des grandes Biches vieilles & bréhaignes: elles les jettent dans les mois de Juillet & d'Août en façon de demy plateaux, mais plus longues que plattes, au bout il y a un grand aiguillon plus menu & plus long qu'aux fumées des Cerfs à leur quatriéme Tête, & elles en jettent beaucoup plus que ne font les Cerfs mais comme je l'ay dit, jamais leurs fumées ne sont de saison, & on n'apprend à les bien juger qu'à force de frequenter les bois dans cette saison & de suivre avec son Limier toutes sortes de voyes de Cerfs & de Bêtes pour en lever les sumées.

Lorsqu'un Cerf a été blessé, il ne bat plus beaucoup de Pays & se recelle toujours; & quand ce seroit un Cerf de dix cors il ne jette point de bonnes sumées, mais des sumées tardives, plus vaines, plus séches, plus petites & plus aiguillon-

nées que les autres.

### CHAPITRE XII.

Comment la tête des Cerfs se brunit après

A Près que les Cerfs ont touché au bois leur Tête se brunit, & prend ou une couleur brune, ou une couleur noire, ou enfin une couleur roussatre; la difference de ces couleurs provient en partie de la nature, en partie des Balli-veaux aufquels ils se frottent, & des rosées qui mouilleut la nuit le jet & les feuilles du bois, dont la séve refluë continuellement & principalement lors qu'il pleut, en effet leur Tête se teint de la couleur de la séve du bois auquel ils touchent & se frottent, soit de la séve du bois de Chêne qui est brune & un peu roussatre, soit de celle du Charme, du Tremble, ou du Peuplier, quiest noire; soit enfin de celle du Tilleul, du Bouilleau ou du Hêtre qui est la plus rousse & tire sur le clair, lorsqu'ils commencent à prendre ainsi la couleur de la séve, c'est lorsqu'ils se frottent aux Balliveaux, qu'ils en dépoüillent l'écorce à force d'y frayer avec la tête; car elle est

détrempée de la séve, qui est abondante en ce temps-là entre le bois & l'écorce, & la séve se séche & se colle contre la tête avec l'humidité des seuilles & des rejettons

qui la moüillent en frayant.

Les têtes des vieux Cerfs & des Cerfs de dix cors, qui sont les plus perlées sont les mieux teintes, parce que la séve tant du Balliveau, que des feuilles & des jets du bois delayée par la rosée ou par les pluyes s'arrête davantage & coule moins sur le Merrain & les Andouillers, ce qui fait qu'elle séche bien-tôt par la chaleur, & qu'ell edemeure comme collée sur les perlures, qui étant fort près l'une de l'autre prennent beaucoup mieux la couleur de la séve. Au contraire la tête des jeunes Cerfs n'étant que très-peu perlée, la séve ne s'y arrête pas tant, c'est ce qui fait que leur tête demeure ordinairement blanchatre, & la moitié de leurs Andouillers blancs. Il est vrai que les vieux Cerfs & les Cerfs de dix cors ont aussi le bout des Andouillers blanc; mais cela vient de ce que la perlure ne va point jusques-là,& de ce que peu de tems après que leur tête est brunie ils donnent souvent des premiers Andouillers dans la terre, ce qui les blanchit par le bour.

Les Cerfs de dix cors jeunement brunissent leur tête à peu près de la couleur, dont les Cerfs de dix cors teignent la leur, elle est néanmoins un peu plus rougeâtre, & celle des Cerfs à leur quatriéme Tête est encore plus claire, comme tenant de la nature du jeune Cerf. C'est un abus de croire que les Cerfs après avoir dépouillé leur tête de la peau qui la couvroit aillent se la froter exprès dans les Charbonnieres ou dans les Terres ardilleuses pour la teindre comme nous la voyons; il est vrai que dans les mois de Juillet & d'Août les Cerfs donnent quelquefois dans des Charbonnieres, ils se mettent sur le ventre, puis se renversent sur le côté & se frottent à la terre, ensuite ils se remettent sur les genoux & se renversent sur l'autre côté, mais ce qu'ils en font n'est que pour se rafraîchir; car quand ils sont relevés ils se secouent, ce n'est donc que la grande chaleur de la Saison, leur venaison ou la graisle qu'ils ont alors, & quelquefois les grains qu'ils ont mangés qui les échauffent, & qui leur font chercher cette fraîcheur; car ils se mettent sur le ventre dant l'Esté en faisant leur nuit, aussi bien que dans les Bleds & dans les Avoines que dans de

Charbonnieres; ils donnent aussi dans de petits Marais où ils barbottent avec la tête & cela d'ordinaire aux approches de la Sai, son du Rut & pendant le Rut; mais si les Cerss se teignoient la tête de cette maniere il faudroit certainement qu'ils sussent toujours sous de hautes Futayes où ils ne pussent atteindre avec la tête & qu'ils n'entrassent point dans les sorts de crainte de toucher aux seüilles dont le frottement auroit bien-tôt effacé toute leur teinture.

De plus s'il étoit vrai que les Cerfs se frotassent exprès dans des Charbonnieres pour brunir leur tête, il leur resteroit des deux côtés de la tête entre les Andouillers & dans les goutieres des places toutes blanches ce qui n'arrive point; ainsi il est constant qu'il ne faut point chercher la cause de ce Phénoméne ailleurs que dans la nature même & dans la séve du bois qui est abondante en Juillet & Août, & que les Cerfs brunissent leur Tête tant aux Balliveaux, où ils se frottent, qu'aux rejettons & aux feuilles du bois où ils touchent. Les differentes couleurs dont se teint leur tête ne provient que de la qualité, ou de la couleur de différentes séves qui teignent leur bois lorsqu'ils brossent dans les forts.

Quand on rencontre un Cerf de dix cors, ou un Cerf de dix cors jeunement dans une Forêt, ou dans un Buisson, où il y a de grands forts, pour s'assurer de ce que l'on suit, il ne faut qu'attendre le rembuchement on y verra de grandes por tées qui feront connoître que ce n'est point à un jeune Cerf que l'on s'attaque; mais pour en être encore plus sûr, il faut tâcher d'en lever des fumées en prenant le contre-pied de la Bête; car pendant les chaleurs & les fécheresses de l'Esté, c'est pour les Veneurs une grande ressource que les portées & les fumées, & il faut toujours y avoir recours. On commence à voir les portées des Cerfs dans de petits forts dès le mois de Juin, & comme alors leur Tête est allongée il font ces portées hautes à proportion de leur grandeur.

## CHAPITRE XIII.

De la Tête du Cerf & des connoissances qu'on en tire pour juger leur âge.

Es premieres Têtes que portent les Cerfs se nomment Dagues. Elles leur

viennentau commencement de leur secon de année, & proviennent de leurs bosses qu'ils poussent à un an : au bout de leur seconde année ils mettent bas leurs Dagues.

On trouve peu de Dagues muées excepté dans les Forêts conservées, où il y a beaucoup de Cerfs, & la raison pour laquelle on en trouve peu, c'est que lorsque les Cerfs veulent mettre bas, ils ont une demangeaison aux environs du Têt qui les obligent de se frotter la Tête. Alors leurs Dagues étant prêtes à tomber, ils jouent au pied d'une spée de bois & y fichent leurs Dagues qui y demeurent. Quelquefois même en courant dans les forts devant les Chiens, ou par quelque effroy les branches font tomber ces Dagues.

Pline, qui met par tout du merveilleux, dit, que les Cerfs font à la Nature comme un present de leur premiere tête qu'ils cachent & déposent dans la terre, de sacon qu'on ne les trouve point, mais il est

démenti par l'experience.

Quoi qu'il en soit, de tous les Cerss ce sont les Daguets qui mettent les derniers bas, c'est-à-dire, qui muent les derniers leurs têtes; La raison pour laquelle de plu-

fieurs

na qui mettent bas plûtôt les uns que les autres, c'est parce qu'il y a des Biches qui entrent plûtôt en Rut que les autres, & particulierement les vieilles Biches, qui sont les plus avancées & qui quittent le Rut à la my-Septembre; car les jeunes sont bien plus tardives, & ne sortent du Rut qu'à la sin d'Octobre. Il y en a qui vont même jusqu'au commencement de Novembre: voilà ce qui fait que les Biches sont leurs Faons les unes plûtôt que les autres, & les Cerss mettent bas plûtôt ou plus tard, selon qu'ils ont été tardiss ou avancés dans leur naissance.

Pline écrit que les Cerfs en leur septiéme année ont la tête aussi chevillée de cors qu'elle le peut être en toute leur vie, & que leur bois n'augmente plus après cette septiéme année. Je ne suis nullement de l'avis de Pline: il est certain que la tête des Cerfs augmente encore après qu'ils sont Cerfs de dix cors; c'est-à dire, après leur septiéme année, & je le prouve par l'expérience. Les Cerfs en commençant par les plus jeunes, mettent bas leur première tête à la sin de leur seconde année, & ne sont que la troisième année leur se-

conde tête qui peut porter quatre ou six Andouillers, leur troisiéme tête se fait à la quatriéme année & peut porter sept ou huit Andouillers, leur quatriéme tête qui se fait à la cinquieme année peut en porter dix ou douze, & leur cinquiéme tête qui est à leur sixiéme année, dix, douze ou quatorze, mais cela est rare, & n'arrive guéres que selon la bonne nourriture qu'ils prennent, car il y en a qui en ont bien moins, & c'est alors qu'ils sont Cerss

de dix cors jeunement

A la sixième tête, qui est la septiéme année où ils sont Cerfs de dix cors, ils peuvent porter tout au plus dix-huit Andouillers, mais l'ordinaire est quatorze ou seize. Les Cerfs qui ont eu quelque incommodité sont plus tardifs, & n'ont les signes des Cerss de dix cors qu'à leur septième tête qui est à leur huitième année. Il n'y a que la grande nourriture qu'ils prem nent dans de bons Gagnages & dans d'autres lieux, où ils sont tranquilles, & lorsqu'ils n'ont point été effrayés, soit par les coups de feu, soit par la poursuite des Chiens; il n'y a, dis je, que le repos & la bonne nourriture qui leur procurent de belles Têtes & qui leur fassent ainsi porter extraordinairement plus d'Andouillers que

les autres.

J'ay vû prendre deux Cerfs dans la Forêt d'Yvry qui portoient l'un vingt-six & Pautre vingt huit Andouillers, & encore y en avoit-il un qui n'avoit pas tout allongé, ayant été pris vers la fin de Juin. Malgré l'opinion de ceux qui disent qu'après la septieme année, où les Cerfs sont cerfs de dix cors ils n'augmentent plus de corps ni de tête, ces deux Cerfs avoient peut-être plus de quinze années, & c'est ce qui me fait dire que les Cerfs ne commencent à leur septième année qu'à entrer dans la perfection de leur tête, & qu'ils peuvent porter bien plus d'Andouillers à leurs huitiéme ou dixiéme tête qu'ils ne feront à leur sixiéme qui est leur septiéme année où ils sont Cerfs de dix cors, & si lorsqu'ils sont vieux Cerfs leur tête diminüe d'Andouillers dans certaines années, elle peut augmenter en d'autres années, puisqu'ils portent quelquefois jusqu'à vingt-six & vingt-huit Andouillers; mais plus ils vieillissent moins ils en portent:

Les Daguets portent ordinairement de chaque côté deux ou trois Andouillers

tout au plus.

Le premier Andouiller, qui est le plus proche de la Meule, est le plus grand de chaque côté, & les autres vont un peu en diminuant jusqu'à l'empaumure, qui est le haut de la tête, où il y a deux Andouillers. Les premiers Andouillers sont éloignés d'environ deux doigts de la Meule, & la Meule est à deux grands doigts du Têt.

Comme les Cerfs mettent bas tous les ans & refont leur Tête, la troisiéme est plus chevillée & porte huit ou dix Andouillers : la quatriéme en porte encore davantage, les Andouillers en sont plus gros & plus grands, & le Merain à proportion. La tête du Cerf de dix con jeunement commence à être bien chevillée, les premiers Andouillers sont assez grands & biens rangés, & ils en peuvent porter jusqu'à quatorze ou seize, mais ordinairement ilsn'en portent à cet âge que douze ou quatorze, & ils vont toujours en multipliant & en augmentant jusqu'à ce qu'ils soient vieux Cerfs. L'âge où le Cerf entre dans sa persection est lorsqu'il est Cerf de dix cors: il peut alors porter seize, dix-huit, vingt & jusqu'à vingtdeux Andouillers, mais cela est rare, & il faut pour cela qu'en refaisant sa tête il ait eu une grande nourriture. Il est vieux Cerf quand il porte vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six & vingt huit Andoüillers.

Le Cerf de dix cors doit avoir la Tête belle, haute & bien ouverte, les premiers Andouillers grands & longs proche de la Meule, & ceux du dessus à proportion. L'Empaumure de cinq ou six Andouillers & un peu creuse, le Merain gros & bien perlé, de grandes goutières larges & creuses, la Meule large, bien pressée & proche du Têt. La tête des vieux Cerfs n'augmente que jusqu'à un certain âge; il y a, même des années ou quelquefois le nombre des Andouillers diminue, & ou ils n'en portent que seize, quoique leur tête soit bien nourrie. Ils ont de grandes goutieres, le Merain gros & bien perlé, l'Empaumure large & creuse, les Andouillers plats & gros, & leur Meule s'abaisse jusques dans le Têtas

Pour que les Cerfs ayent la tête belle, il faut qu'ils ayent de bonne nourriture & qu'ils soient tranquilles: car ceux qui ont été chassés, ou effrayés par des coups de seu sont sujets à se receller, & c'est ce qui fait que leur tête est grosse & mal nour-

rie. Tout autant de fois que les Cerfs met, tent bas, autant de fois leur Meule s'abaisse; ce qu'elle fait peu à peu tous les ans jusqu'à ce qu'elle soit enfoncée dans le têt. Il arrive même à de grands vieux Cerfs que leur Meule est si abaissée vers le têt qu'elle devient, ainsi que la tête, petite, étroite & mal nourrie, ce qui provient de ce que la racine épuisée par la vieillesse, n'a plus la force de pousser & de resaire une belle Tête, comme au commencement qu'ils étoient vieux Cerfs. Comme la nature forme des Cerfs de toutes grandeurs & de tous corsages, elle sorme aussi à proportion une belle, ou une petite tête,

J'ay vû neanmoins & pris des Cerfs qui étoient de petit corfage, & qui ne laissoient pas d'avoir la tête passablement belle, & j'en ay pris de grand corfage qui au contraire l'avoient petite; mais sur tout cela l'expérience est le meilleur Maître qu'on puisse avoir, & pour acquérir cette expérience, la meilleur Ecole sans doute est la Venerie du Roy, ou les Equipages des Princes, parce qu'on y court ordinairement le Cerf deux sois toutes les semaines. Or comme il se trouve bien des Cerfs pris en une Année, les jeunes Veneurs peuvent

remarquer depuis la premiere & la deuxiéme tête des jeunes Cerfs, jusqu'à la tête des vieux, tout ce qu'il y a de particulier à sçavoir. Ils verront qu'on prend de vieux Cerfs qui ont la tête basse pour avoir été mal nourris, & qui ne laissent pas d'avoir tous les signes des vieux Cerfs. Les bons connoisseurs ne s'y trompent point; mais pour les connoître exactement, il faut les chasser & les prendre, après quoy l'on juge aisément la Tête.

#### CHAPITRE XIV,

Comment la Tête des Cerfs peut devenir bizarre.

I L se trouve assez souvent des Cerss qui ont la Tête bizarre; cela vient naturellement à la plûpart de ceux qui l'ont ainsi, & à d'autres par accident; Les uns ont la tête renversée en arrière & toute contre faite, les autres l'ont de côté, quelqu'uns ont les Andouillers recourbés ou panchés vers la terre, d'autres ensin n'ont qu'un côté de tête, ce qui peut arriver par un coup de seu qui coupe un côté de

C iiij

leur bois, & quelque fois même tous les deux dans le tems que leur tête est molle ou qu'elle se refait; pour ceux à qui les Andouillers & le Merain sont renversés cela peut venir d'avoir été surpris, ou d'avoir entendu tirer un coup de feu bien près d'eux dans le tems qu'ils refont leur tête: une frayeur subite alors les fait bondir & leur tête donne à des grosses branches, qui la font ainsi renverser. Ce que j'ay vu de plus singulier en ce genre, est une tête qui n'avoit qu'une perche d'un côté & qui portoit huit Andouillers de l'autre, & une autre Tête qui avoit trois perches. M. le Duc de Montbazon étant grand Veneur de France, prit avec les petits Chiens du Roy, dans la Forêt de Dourdan, un Cerf qui en portoit dix-huit, il lui sortoit une grande Dague au dessous de la Meule du côté droit, & il y avoit encore à cette dague une Meule & des Daguets qui portoient quatre branches; Ces sortes de Têtes viennent ainsi naturellement & non par accident.

On voit au Château de Malherbe la figure d'une Biche, qui portoit huit Andouillers, & qui après avoir été courue par 2. Veneurs du Roy Charles IX. fut prise

par les Chiens pour un Cerf: ces Veneurs l'ayant détournée en prenant chacun un côté de l'enceinte, l'un la vit pisser de si près, qu'il la jugea être une Biche comme il n'en pouvoit point douter, & il n'en dit rien à son compagnon; mais il dit seulement en termes vagues que cela ne valloit rien à courre; l'autre qui en avoit vû la tête la jugea être celle d'un Cerf, & dans cette consiance laissa courre, elle sur prise ensin & reconnue Biche, & celui qui l'avoit vû pisser sans l'avoir dit à son compagnon sur cassé pour avoir donné lieu à une telle méprise.

#### CHAPITRE XV.

Inconveniens des grandes chaleurs & des sécheresses pour juger les Cerfs.

A Saison dans laquelle les Cerss se jugent le plus difficilement, est le temps des grandes chaleurs de l'Esté; la terre alors est si séche & si dure, & l'Herbe est si brûlante que lorsqu'un Limier se rabat sur les voyes d'un Cers en lieux de mauvais revoir, comme dans un Pays sourré, les connoissances ordinaires sont d'un fort disficile usage; mais ce défaut de connoissance est heureusement reparé par des su mées qui sont de saison, & qu'il faut tâte cher de lever, & par les portées du Cerf

quand on est en lieu pour cela.

Quand un Veneur fait rencontre d'un Cerf sur les neuf ou dix heures du matin, le Limier abeaucoup de peine à emporter ses voyes à cause de la sécheresse de la terre & des herbes qui lui en ôte le sentiment. Il faut pour l'aider juger alors où sont les demeures du Cerf & de quel côté il a la tête tournée, & prendre le devant par des sentiers couverts, en se glissant au long des demeures, où l'on juge qu'il peut être entré; ce jugement se fait par les portées, elles font voir si l'on suit le droit où le contre-pied du Cerf: lorsqu'on est assuré de l'un ou de l'autre on brise le Cerf à son rembuchement par des brisées que l'on fait à terre & à des spées dont on rompt des branches de la hauteur d'un homme pour servir de remarques aux Veneurs. Il faut neanmoins prendre garde sile Limier veut bien des voyes que vous suivez au rembuchement; car il est à craindre qu'en prenant les devans du fort où le Cerf est entré, ilno

suralle les voyes, c'est-à-dire, ne passe par dessus sans se rabattre, parce qu'il est haute heure. Il y a des Chiens qui sont de haut néz & d'autes qui ne veulent que de bonnes voyes, c'est pourquoy il ne faut pas ap-puver legérement son rapport; car lorsqu'on croit avoir détourné un Cerf de cette facon il demeure quelquefois au premier fort où il est entré; mais quand votre Limier remontre d'un Cerf, & que vous le connoissez mieux vouloir des voyes qui vont de bon temps, que de celles qui vont de hautes Erres, vous remarquerez l'ardeur que votre Chien a pour ces premieres voyes, & ayant rembuché le Cerf, vous êtes sur qu'en prenant les devants votre Chien ne surallera pas, & qu'il vous en remontrera par-tout. Vous pourrez alors détourner le Cerf à coup fûr, & le raport que vous en ferez sera certain; ainsi si l'on vient à vos brisées laissez courre hardiment, car le Cerf est dans votre enceinte.

J'ay vû & mené souvent des Chiens de haut néz qui dans des Pays sourrés, où les Cers portent du corps & des jambes marquoient beaucoup d'ardeur pour les voyes du relever & même du jour précedent, mais qui ne vouloient presque point d'au-

tres voyes; d'où je conclus que les chiens qui veulent des voyes de si hautes  $E_{res}$  ne valent rien pour le matin pour détour, ner un Cerf; mais qu'il faut se servir de ceux qui veulent de bonnes voyes, & gar, der les premiers pour le haut du jour au laisser courre; car lorsque le Soleil a donné sur les voyes, c'est à lors qu'ils suivent le mieux & ils sont toujours des merveilles sur les voyes d'un Cerf au requêter.

#### CHAPITRE XVI.

Comment les Cerfs jettent leurs fumées lors. qu'ils ont frayé ou bruny leur Tête.

Es Cerfs, comme je l'ay dit, touchent au bois plûtôt, ou plûtard felon leurs differens âges. Les Cerfs de dix cors brunissent leur tête à la fin de Juillet & au commencement d'Août; les Cerfs de dix cors jeunement & les plus jeunes Cerfs brunissent la leur à la my-Août, mais ce n'est pas l'ouvrage d'un jour; car quand le Cerf a dépoüillé toute sa tête, il est pendant plus de huit jours à frayer continuellement, & elle n'est tout à fait brunie qu'au

quinzième. Les fumées des Cerfs de dix cors, après qu'ils ont bruny leur tête sont grosses, longuettes, jaunes sans aiguillon & separées les unes des autres, ils n'en jettent en ce tems là que bien peu à la fois, & elles sont de cette nature presque pendant tout le mois d'Août; Ensuite sans changer de forme elles deviennent noires, & c'est ainsi qu'elles sont le reste de l'Automne, & pendant l'Hyver excepté dans le temps du Rut, où elles ne sont point du tout formées, après quoy, elles reprennent leur forme.

Les Cerfs de dix cors jeunement après que leur Tête est brunie, jettent aussi des fumées formées, mais un peu plus menuës que celles des vieux Cerfs avec un gros aiguillon à un bout, elles sont aussi un peu dorées & noircissent ensuite.

Les Cerfs à leur quatriéme tête jettent des fumées plus tardives, moins grosses & dont l'aiguillon n'est pas non plus si gros, mais plus long; les fumées des plus jeunes Cers sont encore plus aiguillonnées, mais elles ne sont pas encore si grosses ni si bien formées que celles des Cerfs à leur quatriéme tête.

Quant aux Cerfs qui sont blesses, il ne

faut point du tout s'arrêter à leurs sumées; parce qu'ils ne les jettent jamais bonnes tant qu'ils ne sont point guéris. On doit donc uniquement s'attacher à en bien revoir, s'il se peut, par le pied; car on les juge bien mieux ce qu'ils sont.

## CHAPITRE XVII.

Comment on connoît un Cerf qui a été couru.

DE's le commencement de Septembre on voit des Cerfs, de dix cors déparéveillés par l'amour, passer des buissons, où ils étoient allés refaire leur tête, dans les Forêts pour y chercher les Biches; car

c'est alors que le Rut commence.

Un Cerf qui a été couru, mis à bout & manqué se connoît par les allures, qui sont toujours grandes; il a les côtés du pied & le talon usés, les pinces usées, un peu grosses; il va toujours les pieds de devant ouverts, soit dans un terrain dur, soit sur une terre molle. S'il n'est que Cerf de dix cors jeunement, il paroît avoir autant de pied qu'un Cerf de dix cors; mais en

prenant garde à la jambe on ne lui trouve pas les os mieux tournés qu'il ne les doit avoir, pour ce qu'il est, sinon que ses os sont un peu plus courts & usés: Les Veneurs en détournant un Cerf qui a de pa-reils indices, doivent considerer qu'il est bien rusé & toujours en inquiétude, aussitôt qu'il entend le moindre bruit, parce qu'il se souvient toujours de cette Chasse dans laquelle il a été poursuivi, ce qui lui rend l'oreille alerte, & le fait presque toujours demeurer à l'entrée du fort. Aussitôt qu'un Cerf de cette nature a le vent d'un homme ou d'un chien il part de son ressuy, ou de ses reposées & s'en va bien loin, après quoy on a beaucoup de peinea le détourner : On ne sçauroit donc être trop attentif à démêler ces sortes de Cerfs par les remarques que je viens de faire; & lorsqu'on reconnoît le pied d'un Cerf qui a été manqué, il faut s'en approcher avec précaution; car lorsqu'on vient à le laisser courre il donne plus de peine aux Piqueurs par toutes les ruses qu'il met en usage qu'un Cerf qui n'a pas été couru, & dure plus long-temps devant les Chiens que ne feroit un Cerf reposé. J'ay aidé à en prendre plusieurs qui ont couru deux

jours de suite, & j'en ay vû un dans le mois d'Août qui a couru trois jours sans relâche, & qui à force de courir s'étoit dessolé d'un pied de devant.

#### CHAPITRE XVIII.

Comment les Cerfs font de faux rembus chemens & la maniere de les détourner,

Es Cerfs pour dépayser les Veneurs font souvent de faux rembuchemens, ils entrent à vingt pas dans le fort, comme s'ils vouloient se rembucher pour y de meurer, puis ils en sortent en repassant sur leurs voyes, ensuite ils vont d'un autre côté faire la même chose. Ils sont ordinairement ces sortes de ruses aux bords des forts où il y à des Taillis, qui facilitent leur retraite lorsqu'ils sont vivement poursuivis, & plus rarement au bord des Gagnages.

Lorsqu'un Cerf de dix cors & un jeune Cerf sont de compagnie dans des Gagnages, ou autres lieux, & qu'ils vont se rembucher ensemble; s'il y a un fossé au bord du fort, le jeune Cerf ne manque point de

bondit

bondir; mais s'il y a un passage proche le sosse, le Cerf de dix cors va le chercher pour n'être point forcé de bondir : Voilà comme l'on distingue surement les Cerss de dix cors jeunement & ceux de dix cors d'avec les jeunes Cerfs. Quand un Veneur rencontre un Cerf qui fait de faux rembuchemens & des ruses, si son Limier veut bien des voyes, il lui donnera le tems de s'en rabattre de son côté; mais s'il connoît que son Limier veut plûtôt des voyes de bon tems que des voyes de hautes Erres, il observera sur lesquelles il donne, & le suivra jusques dans le fort, regardant à terre si les voyes ne doublent point, c'est à-dire, si le Cerf n'est point retourné sur ses pas. Il faut remarquer aussi de quel côté les branches sont tournées; car il est certain qu'en passant dans les forts il pousse avec le corps & la tête les branches des Arbres du côté qu'il va: on ne doit pas même négliger d'observer les Herbes que le Cerf a foulées, parce qu'elles indiquent de quel côté il a rabatu & tourné ses pas.

Quand il est certain que le Cerf est dans le fort, qu'il n'en est point sorti & que vous n'en avez rencontré en aucun autre endroit, où votre chien ait marqué en

vouloir mieux, vous devez juger que vous êtes à coup sûr dans les dernieres voyes ainsi après l'avoir rembuché il faut prendre les devants: Mais si votre chien vous remontre de quatre ou cinq entrées & sor ties que le Cerf aura faites dans un fort, si toutes ces voyes vont presque d'un me me tems, comme votre chien vous le fen connoître, observez bien d'où releve ce Cerf; car si vous avez connoissance qu'il reléve de ce même fort où il est entré tant de fois, il pourroit bien encore y demeurer; mais pour vous mettre hors de doute, il faut prendre de grands devants pour entourer cette demeure de tous côtes, & vous n'en remontrez point, remarquez ou votre Limier a paru en vouloir le mieux en entrant dans le fort, & ce sera les der nieres voyes.

Si après cela l'on veut courre votre Cent vous pouvez frapper à ces mêmes brisées, & si l'enceinte est trop grande, ou si l'on ne peut le lancer à cause des retours qu'il a faits pendant la nuit, il faut découpler cinq ou six chiens de la Meute que les Piqueurs feront Quêter, je dis faire de coupler des chiens, pourvû que l'on soit dans un endroit où il n'y ait guéres de

change à craindre; car ces sortes de Cerss rusés ne partent point de la reposée que le Limier ou les Chiens ne soient tout proches & quelquesois même tout prêts à leur sauter sur le Cimier.

#### CHAPITRE XIX.

De la difference des pieds des Cerfs selon la nature des differentes Forests dans lesquelles ils sont nés.

Pour juger sûrement les Cerfs par le pied, il faut d'abord considerer le terrain de la Forêt où ils sont, parce que les Cerfs y donneront des connoissances particulieres selon la nature du Pays. Il y a des Forêts & de grands Buissons plantés sur des côteaux, & dans un terrain pierreux, d'autres dans des terres sablonneuses, d'autres ensin dans des Pays plats remplis de landes & de marécages, la difference du pied des Cerfs dépend de la difference du terrain.

Les Cerfs nés dans un Pays de côteaux & dans un terrain pierreux, ont ordinairement le pied rond & les pinces plus grof-

Dij

Cerfs qu'ils ne sont, & qu'un Cerf à sa qua, triéme tête se juge d'abord Cerf de dix cors

jeunement.

Les Cerfs nés dans une Forêt basse & dans un Pays marécageux, ont pour la plû. part le pied creux & long devant & derrie. re, & ordinairement très peu de pied. Il peut néanmoins s'en rencontrer quelques - uns qui auront beaucoup de pied; mais les jeunes Cerfs auront les pinces pointuës & les costés tranchans, les éponges du talon élevées & un peu grosses, les os tranchans & haut-jointés; & tous les Cers générale ment soit jeunes, soit vieux, paroissent toujours plus haut jointés qu'en d'autres Pays. Les Cerfs de dix cors auront la jambe large, les os grands, les pinces & les côtes un peu gros & les allures grandes : Ils vont les pieds serrés devant & derriere : Ils ont avec cela le pied creux, le talon un peu gros, mais beaucoup moins de pied que les Cerfs d'un autre Pays; ensorte que dans ces Forêts bien souvent les Veneurs passent pardessus les voyes de vieux Cerfs, & de Cerf de dix cors, qu'ils prennent pour les voyes d'une Biche. Si pourtant on y regarde de près on distinguera bien celles du Cerf, en ce que selon les Pays les costés du pied seront un peu gros, la jambe & le talon fort retrecis, les os grands & gros paroissans à demy-creux, le pied fort creux en sorme de Nacelle, clos ou serrez devant & derriere, se jugeant bien par-tout, & les allures grandes, que l'on peut revoir par les sousées sur l'herbe ou sur la terre que le Cerf a découverte avec ses pinces. Il saut encore prendre garde au pied de derriere, qui sera fort petit, à peu près comme celui d'une Chévre, & qui diminuë encore à mesure que le Cerf vieillit.

Dans les Forêts unies & sablonneuses, on voit des pieds de Cerfs de toutes les saçons, des pieds longs, d'autres qui ont autant de longueur que de circonférence, &
des pieds tout ronds: mais d'ordinaire ils
paroissent avoir les côtés plus gros, les pinces plus grosses, le talon de même, plus
gros & plus large que ceux des forêts marécageuses. Ils ont aussi bien plus de pied,
la solle plus grande, le pied plus plein, la

Diij

Dans les Forêts plantées en bonne terre & dans un Pays doux, les Cerfs ont le pied grand, & autil long que rond. Commi îl ne s'use pas dans un pareil terrain, le costés leurs croissent fort gros, tournement des des derniers cerfs, il arrive bien souvent qu'une partie du pied se rompt en courant, ou se fend au niveau de la solle; Au reste ils ont de grandes connoissances, les uns aux pieds de devant, les autres à ceux de derriere, & ces connoissances les font distinguer aisément dans le change.

#### CHAPITRE XX.

De la Saison que les Cerss entrent en Rut, or quittent les Buissons.

J'Ay déja dit en parlant des Cerfs qui ont été courus & manqués que les Cerfs quittent les Buissons au commencement de Septembre, pour revenir dans les forts: il faut entendre cela des vieux Cerfs, & des Cerfs de dix cors, qui sont les plus avancés au Rut. En effet dès la fin d'Août & au commencement de Septembre, les vieux Cerfs & les Cerfs de dix cors entrent en chaleur & cherchent les Bêtes, & ce sont les plus vieux qui commencent. Ce qui les échauffe beaucoup alors outre le feu naturel de l'amour, c'est la grande Venaison ou la Graisse que les vieux Cerfs & les Cerfs de dix cors ont faite pendant tout l'Esté: Or les Cerfs, même ceux de dix cors jeunement chacun à leur tour, se trouvant rafraîchis & mouillés par les brouillards & les pluyes, qui tombent ordinairement en Septembre, leur graisse s'échauffe intérieurement, & cette chaleur Diii

jointe à l'amour qui leur vient dans cette. Saison, les transporte si fort, qu'ils donnent de la tête dans les Spées de bois, ou dans les petits Ballivaux qu'ils fracassent, & qu'on appelle en terme de Chasse Hardouers. C'est alors qu'ils cherchent les Pêtes; mais ils ne tiennent pas le Rut aussi-tôt qu'ils v entrent, ils réent seulement d'abord : Les uns portent le Musie presque à terre, les autres levent la tête & réent d'une voix for, te, ce qui les fait distinguer des jeunes Cerfs; & dans ce commencement ils broffent sans crainte dans les forts, où ils font de belles portées en cherchant les Bêtes, On les voit aller au vent pour les trouver, & passer avec assurance des Buissons dans les Forêts; & même quandil y a des Bêtes dans les grands Buissons, ils s'y tiennent queiques tempsavec elles , puis ils reviennent en chercher d'autres dans les Forêts,& traversent souvent des plaines en plein jour, ce qu'ils n'osent faire dans un autre temps, excepté lorsqu'ils sont chassés.

Les Cerfs sont plus méchans dans le Rut qu'en toutes autres saisons; car ils sedéfendent contre les chiens lorsqu'ils sont sur leur sin à la chasse. Ils sont surieux & reviennent même à la charge sur les Piqueurs; cette chaleur les transporte à un point que s'ils ne trouvent pas de Bêtes dans le Pays où ils sont, & qu'ils ayent été battus par d'autres Cerfs, ils font jusqu'à cinq ou six lieuës de Forêts en Forêrs pour chercher des Bêtes. J'ay remarqué moi-même étant au Bois des Cerfs étrangers arrivés tout au plus depuis vingt-quatre heures dans le Pays, & ent'autres un dans la Forest de Montrichard proche la Forest d'Amboise, qui sut couru par les Chiens de M. le Duc de Vendôme, & qui les mena jusqu'à la Forest de Gros-Bois en Berry, d'où il étoit venu; & un autre qui fut chassé dans la Forest de Crécy par la Venerie du Roy, & qui gagna la Forest de Jouy, d'où certainement il étoit : Telle est la violence du Rut: Ils se tourmentent de cette maniere, jusqu'à ce qu'ils ayent trouvé des Bêtes, & sont quelquesois huit ou dix jours dans une agitation continuelle avant que de daguer, parce que les Bêtes les évitent d'abord, & ne les attendent qu'à force d'être tour-mentées & poursuivies. Les Cers tant que dure le Rut ne se souviennent presque pas de manger, & ne viandent que ce qu'ils trouvent par hazard dans leur chemin. Les premieres Bêtes avec lesquelles les Cerfs

tiennent le Rut, sont les bréhaignes, ou les vieilles Bêtes, qui sont aussi toujours les

premieres en chaleur.

Les fumées que les Cerfs jettent dans le commencement qu'ils entrent en rut, sont toutes défaites, comme je l'ai déja fait remarquer, & cela à cause de la fatigue & du mouvement qu'ils se donnent à chercher les Bêtes & à les suivre; mais quand ils daguent les Biches, leurs sumées deviennent petites, assez séches, légeres, & toutes désormées; ceux qui entrent plus tard en rut, jettent encore leurs sumées bonnes jusqu'à la mi-Septembre ou environ, ainsi l'on en peut bien encore jusger; mais ensuite ils les jettent plus petites & désaites, comme je viens de dire.

Lorsqu'il se trouve deux ou trois Cers après une Bête, le plus vieux est toujours le plus hardi, & se rendant le maître des autres, il tiendra le premier le rut, sans vouloir souffrir qu'ils approchent d'elle; il met de tems en tems le musle bas, & puis il rée, il grâte ensuite des pieds de devant, jette de la terre en arrière, il donne en même tems de la tête, court sur les autres Cers pour les chasser, revient aussil-tôt auprès de la Bête, saute sur elle

tout d'un coup, & la dague fort adroitement. Aussi ce qui fait que la Biche présére les vieux Cerss aux jeunes, c'est non seulement qu'ils sont plûtôt en rut, mais encore qu'ils sont bien plus chauds.

Il faut que les jeunes Cerfs attendent leur tour lorsque les vieux quittent les Bêtes, & ils n'oseroient en approcher tant que

ceux-ci tiennent le rut.

Si deux Cerfs, aussi Cerfs l'un que l'autre se rencontrent auprès d'une Bête, & qu'ils veulent tousdeux s'en approcher pour tenir le rut avec elle, ils courrent l'un sur l'autre en réant pour se battre, se donnent dans le corps de grands coups d'andouillers, & se choquent si rudement que souvent ils serompent un côté de la tête, ou une partie des andouillers: enfin ils ne quittent point prise que l'un ne se soit rendu le maître, & n'ait fait prendre la fuite à l'autre, quelquefois même ils s'entretuent, & s'ils ne restent point sur la place, ils meurent du moins peu de temps après de leurs blessures. Pendant qu'ils se battent à outrance la Biche est spectatrice du combat; celui qui est victorioux vient à elle, & si par hazard un autre ose encore en approcher, il part de la main, fond sur lui & le fait fuir comme le premier. On entend alors le Fuyard crier & bramer avec fureur.

C'est un plaisir d'entendre le rut dans une forêt où il y abeaucoup de Cerfs. Le raire des vieux Cerfs, qui se fait distinguer par la groffeur du ton joint à celui des jeu. nes Cerfs, forme une musique un peu bis zarre, mais fort réjouissante pour les Chas. seurs; tous les Cerfs tiennent là leur partie depuis les plus vieux jusques aux plus jeunes, même jusqu'aux Daguets qui suivent encore leur Mere, & leur Rut dure à cha-

cun plus de trois semaines.

Les Daguets dans leur deuxième année daguent les Bêtes à la fin d'Octobre, & j'en ay vû être encore au Rut à la S. Hubert ou au troisième Novembre. C'est leur jeunesse qui les rend ainsi tardifs; mais en ce temps-là, le Rut est tout à fait finy. Dans le commencement du Rut, la gorge & le col enflent considérablement aux Cers à force de raire, & lorsqu'ils ont daguéle ventre leur noircit autour du vitric. Depuis le commencement du Rut jusqu'à la fin, s'ils passent par quelques marais ou ruilfeaux, ils s'y couchent tout de leur long, se plongent la tête dans la bouë & barbotent pour se rafraîchir.

Les Cerfs se plaisent baucoup à tenir le Rut dans de grandes Pelouses & dans des lieux clairs. Tant que les vieux Cers aiment une Bête, ils ne la quittent point; mais ils n'en aiment pas pour une pendant leur Rut: ils en changent fort souvent, & quand ils commencent à s'en lasser, ils se mettent sur le ventre auprès d'elle tandis qu'elle reste sur ses pieds, & quelques jours après ils se

separent.

elles entrent plûtôt ou plus tard au Rut selon leur âge, & les plus vieilles y sont les
premieres. Après les vieux Cers, & les
Cers de dix cors qui commencent toujours
le Rut, les Cers de dix cors jeunement y
entrent environ la my-septembre, lorsque
celui des vieux est prêt de finir: ensuite les
Cers à leur quatriéme tête y sont pendant
sept ou huit jours dans le mois d'Octobre;
puis les plus jeunes Cers à leur troisséme
du même mois, & quelques jours auparavant, excepté les Daguets qui tardent de
quelques jours. Lorsque les Cers cherchent les Bêtes ils sont beaucoup de Pays,
& passent deux ou trois sois par un même
endroit allant & trottant toujours d'assuran-

ce avec de grandes allures fans viander que bien peu en passant. Lors que les vieux Cerfs sont tout à fait las du Rut, ils se retirent dans les forts qu'ils connoissent, où ils ne s'accompagnent plus guéres & se recélent fort souvent, parce qu'ils se sentent fort affoiblis du Rur, & que s'ils étoient atta qués des Chiens ils ne coureroient pas longe temps, leurs forces étant épuisées, & leur Venaison entiérement dissipée, en trois se. maines qu'a duré le Rut. Plus un Cerf a de Venaison, plûtôt il entre au Rut, à cause de la graisse qui l'échausse, ainsi que je l'av observé, & plus ils sont rafraîchis par les brouillards, ou mouillés des pluyes, plus leur chaleur augmente encore. C'est alors qu'on les entend raire d'avantage & qu'ils se tourmentent le plus, mais dans les Forests, où les Cerfs sont souvent courrus & où ils entendent fréquemment tirer des armes à feu, ils n'oseroient raire que font bas ou même ne reént point du tout.

Il est dissicile de détourner sûrement les Cerfs dans la Saison du Rut, parce qu'ils sont presque toujours alertes; car depuis les cinq heures après midy qu'ils vont chercher les Bêtes, ils sont sur pied jusqu'aulandemain vers les neuf ou dix heures du mas tin , tantôt entrant dans un Taillis, ils donnent au milieu & aux quatre coins, & passent quatre ou cinq fois dans un même endroit ; tantôt ils avancent dans un fort environ l'espace de cent pas, puis ils en sortent, rentrent dans un autre, y demeurent peut-être deux heures, ensuite percent le fort, & en sortent encore pour aller chercher les Bêtes. C'est alors que les Veneurs ont le plus de peine à détourner les Cerfs, parce qu'ils éxhalent une odeur forte, qui infecte le néz des Limiers : aussi ne veulent-ils pas suivre les voyes d'un Cerf qui ne fait qu'aller, aimant mieux suivre les voyes des hautes Erres comme celles du relever. Il y a même des Chiens qui dans ce temps ne veulent point suivre du tout, ou qui se rabatent si froidement qu'ils ne font que tourner le néz du costé que vient l'odeur, & passent tout droit sans prendre les voyes. Il se trouve peu de Limiers dans la force du Rut dont on puisse se fervir pour détourner & suivre les dernieres voyes d'un Cerf: il n'y a que des chiens de haut néz, & qui soyent extrêmement faits au laisser courre qui suivent bien; car pour les jeunes chiens ce sentiment leur est rop insuportable, ce qui

leur fait mépriser les voyes & seur apprend à suraller. Si l'on pouvoit donc se passer de Limiers dans la grande sorce duRut, ils ne se gâteroient pas comme ils sont bien souvent. Car où il y a beaucoup de Cers ils vont le néz haut au vent, s'y accoutument ensuite & surallent; & ce qui les oblige d'aller ainsi la tête haute pour écouter, c'est qu'ils ont le vent des Cers qui sont sur pied toute la matinée & qu'ils les entendent brosser dans ses Forests.

C'est néanmoins dans la Saison du Ru que les jeunes Veneurs peuvent apprendre, & profiter le plus dans la connoissance des Cerfs, parce qu'ils en peuvent revoir de toutes sortes, de vieux & de jeunes, & les juger mieux qu'en toute autre Saison. En effet on revoit alors de toutes les connoilsances qui sont aux pieds des Cerfs, des pinces, des costés, des talons, de la jambe, & de toutes sortes d'allûres : car tantôt les Cerfs vont d'assurance, tantôt ils trot tent, & tantôt ils fuyent, ainsi l'on peut alors juger tout & même aller sans Limier dans les Forests & dans les grands Buissons où les Cerfs tiennent le Rut pour en revoit & apprendre à connoître toutes sortes de pieds, les pluyes qui tombent dans cette Saison étant fort favorable pour cela-

# CHAPITRE XXI.

Comment les Cerfs connoissant leur foiblesse se recelent après le Rut, & comment les Veneurs en peuvent rencontrer pour les dévourner.

E Rut étant finy, les Cerfs, comme je l'ay dit, se retirent, quittent les Bêtes, ne s'accompagnent presque plus & se recélent; Ils cherchent de belles & grandes enceintes pour s'y receler quelque temps, & sont quelquesois plus de dix jours sans en sortir, pourvû qu'il y trouvent à Viander. Ils cherchent principalement les Genets, les Ronces & les Bruyeres, ils en mangent les sleurs & les pointes qui leur donnent une nouvelle chaleur, & qui réparent un peu leurs sorces, parce qu'elles sont d'une bonne substance.

Lorsqu'ils sont proches de quelques champs où il y a du Bled-sarrazin ils ne manquent pas d'y donner, ou ils se rabat-

petits rejettons qui poussent les derniers petits rejettons qui poussent les derniers aux Arbres. S'ils trouvent encere du gland, du Fresne, ou des Châtaignes ils en mangent, & cette nourriture les rétablit, mais non pas comme ils étoient au commencement du Rut, où ils se sont tropépuisés & ont perdu toute leur Venaison: car ils s'en ressentent plus d'un jour & demeurent

maigres affez long-temps.

Le Rut des Cerfs en général est tout à fait finy à la Toussaint, & quelquesois même plûtost selon qu'ils avancent en âge; c'est pourquoy il faut dans cette Saison chercher les Cerfs dans les grandes Enceintes, & les plus belles demeures, comme dans les Taillis de quatre ou cinq ans, dans les grands Buissons & dans le fonds des Forests où ils se retirent; si l'on n'en trouve point dans les Taillis, il faut traverser les Enceintes & on pourra en avoir connoissance par l'endroit où ils ont fait leur nuit & tomber précisément sur les voyes; ou en revoir par les sumées qui sont bien formées après le Rut.

Si pourtant on rencontre d'un Cerf il faut après en avoir revû se gouverner avec prudence, & prendre garde de le lancer. Le Veneur alors doit sortir du fort par quelque faux-fuyant, en brisant, & prendre les devans pour s'assurer s'il n'est point lancé par le bruit qu'il a fait luy même en broffant, & en perçant dans le fort, ou par le vent qu'il a eu de l'Homme & du Limier, ce qui peut l'avoir effrayé, & par conféquent le faire aller bien loin du fort; car c'est ce qu'il faut éviter si l'on peut. Com me à la fin d'Octobre & dans les mois de Novembre, Décembre, Janvier & Février, les jours sont courts, & que les Veneurs ne peuvent être au Bois plus de deux heures & demie, ils son obligés dans ces quatre mois, de faire promptement leur quête, pour être rendus à l'assemblée les jours de Chasse à neuf heures & demie, ou au plus tard à dix qui est l'heure ordinaire du rendezvous, en quelque temps de l'Année que ce soit; cependant si un Veneur rencontroit d'un Cerf, qui valut la peine d'être un peu plus long temps au Bois, afin de le détourner, il vaudroit mieux tarder un peu plus, & quand on connoît un Veneur habile, on juge bien lorsqu'il tarde à venir qu'il est après quelque Cerf, & on l'attend.

### CHAPITRE XII.

Comment les Cerfs changent de Pays à cause de la Saison de l'Hyver, & comment ils s'accompagnent.

Près que les Cerfs ont repris leurs forces & se sont un peu refaits du Rut, par le repos & la nourriture, ils ne se recélent plus, car l'Hyver approchant ils ne pourroient pas trouver à Viander dans les forts s'ils y restoient; c'est pourquoy ils vont & viennent, changent de Pays & de demeures & sur la fin de Décembre ils se mettent en hardes & s'accompagnent. Les vieux Cerfs s'accompagnent avec les vieux Cerfs, & les Cerfs de dix cors & ceux de dix cors jeunement ensemble: quelquesois même avec des Bêtes & de jeunes Cerfs, lorsqu'ils en rencontrent; ce qu'ils font à cause du froid, des Neiges & du mauvais temps, qui les obligent d'être ensemble pour se réchaufser par leurs haleines. Is viandent pendant ce temps-là aux Bourdaines, aux Ronces & aux Genets, & pellent le Chêne & le Chataigner s'ils en trouvent. Les Cerfs quittent quelquefois les Bêtes & s'accompagnent seulement d'aucres Cerfs. Au mois de Janvier ils cherchent les abris des costes & les grands forts pour y passer ensemble les grands froids, ainsi les Veneurs pourront en rencontrer là infailliblement; mais pendant la Neige & le dégel il ne fait pas bon aller aux bois avec un Limier, parce que les Chiens dans ce temps-là n'ont pas beaucoup de sentiment, à moins que le Cerf ne fasse qu'aller, les Limiers, suivant plûtôt les voyes à la vue que par le sentiment. Lorsqu'il dégele les voyes sont encore trompeuses, parce qu'étant refroidies par l'humidité, les Limiers ont assez de peine à les emporter; en sorte que pour avoir du plaisir à la Chasse, il faut attendre que la terre soit un peu serme.

### CHAPITRE XXIII.

Comment les Cerfs s'approchent des bordages des forêts dans les mois de Février & Mars, de se qu'ils viandent dans cette Saison & comment ils mettent bas.

Ans le mois de Février, lorsque les Cers commencent à sentir les grands passés, ils quittent les grands forts, s'approchent des bordages des Forests, don-

nent dans les champs &dans les bléds verds & font de grands Pays dans leur nuit pour trouver à Viander. Lorsqu'ils ont atteint le mois de Mars, ils vont encore plus fouvent au Seigle, & cherchent les bois de Coudre & d'autres Arbres qui commen. cent à pousser dans cette Saison pour en manger les boutons & les pointes; Ceft en ce temps que les vieux Cerfs & ceux de dix cors commencent à sentir une deman. geaison à la Tête & veulent mettre bas, Vers blancs appellés Toms, qui s'engendrent pendant l'Hyver par la mauvaile nourriture, & se répandent par tout le corps, tant aux Cers qu'aux Biches. Comme la nature rejette alors & pousse en de hors tout co qui le vest par la mauvaile nour s'entre con le comme la nature rejette alors & pousse en de hors tout co qui le vest parisher con Version de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra hors tout ce qui luy est nuisible, ces Ven cheminent entre la peau & la nappe de la Bête & cherchant à sortir, les uns vont par dessus le dos & d'autres tout au long du col: quand ils sont près des oreilles, ils del cendent sous la gorge ou le gavion, & sont au gosier un amas qui leur cause en cette partie unfourmillement insuportable,\*C'ell donc cette demangeaison qui se fait ressen

<sup>\*</sup> Mr de Reaumur n'est pas de cet avis , & avec raison. Voyez le 10 me v. de son Histoire des Incectes page 67. planche 9.

ur jusqu'au tet qui les oblige de se frotter 12 Tête à des Balliveaux, lorsqu'ils veulent muer & mettre bas, & fouvent il arrive qu'en se frottant, tout un côté de tête tombe au pied de l'Arbre. J'ai trouvé nombre de sois étant aux Bois, un côté de tête ainsi tombé & souvent l'autre le lendemain, quelquesois tous les deux ensemble; la têre ou la Muë se dissout & se détache naturellement du têt, que la nature dispose à cet effet tous les Ans aux Cerfs. A l'égard des Vers, il leur en sort une partie par les narines & souvent par la bouche gros commelepoing. Il s'est vû des Cerfs en jetter decette façon en courant devant les chiens: Une autre partie de cette vermine sort par la Nappe où la peau du Cerf. Lorsqu'il est pris, & qu'on en leve la Tête en incifant par dessous la gorge, on luy trouve dans le gavion gros comme les deux poings de ces Toms amassés en un monceau : les petits trous que ces Vers font en sortant à la peau du Cerf, sont bien tôt réparés par la bonne nourriture que les Cerfs commencent à prendre en ce temps-là, comme la pointe des Bourgeons en Mars, & en Avril les petits rejettons, les Bleds verds & les herbes tendres ; mais tant que ces Vers né

E inj

sont pas sortis, les Cerss n'ont de repos ni jour ni nuit, ils en deviennent même tout maigres, & n'ont pas alors beaucoup de force, ce qui fait que quelques uns durent peu devant les chiens.

Quelques Chasseurs prétendent que les Toms s'assemblent autour des Meules proche le Têt, pour ronger ces Meules & les faire tomber, mais cette opinion est insoutenable, comme la Nappe ou la peau des Cerfs est épaisse & dure à percer, les Vers en cherchant une issuë pour sortir courent pour cet effet par tout le corps, & parviennent jusques à la Tête; mais il est ridicule d'imaginer qu'ils s'arrêtent à ronger les Os, car la tête encore une fois se dissout naturellement, ainsi qu'on le voit à la Muë; & en voicy l'unique raison. Lorsque les Cerfs refont leur Tête, il leur reste toujours dans la plus saine partie du Merain, une humeur huileuse qui ne se consume que peu à peu à mesure que la Tête, durcit, ce qui dure jusqu'aux approches de l'Hyver: cette humeur sert de nourriture à la tête, & circule depuis la Meule en montant jusqu'aux Andouillers de l'Empaumure. Pour s'en convaincre, si l'on prend un Cerf trois semaines après qu'il aura refait sa

Tête & touché au bois, & qu'on luy scie le Merain par le milieu ou proche les premiers Andouillers, on trouvera l'humeur dont je parle, qui est d'une odeur assez fœtide.

Or ce qui fait que chaque année au Prin-temps, la Tête se détache d'elle-même de cette partie du têt, qui est comme la racine d'où le tronc pousse, c'est que cette humeur venant à manquer, la Tête reste sectout l'Hyver, & tombe enfin faute de nourriture, avec d'autant plus de facilité que le dessous des Meules est tout plat.

Les vieux Cerfs mettent bas à sa fin de Féyrier & au commencement de Mars: Les Cerfs de dix cors en Mars depuis le quinze jusqu'à la fin; les Cerfs de dix cors jeunement vers la fin de Mars, au commencement & pendant tout le mois d'Avril: les Cerssà leur quatriéme tête à la fin d'Avril & au commencement de May; ceux à leur troisième tête environ le quinze de May, & les Daguers à la fin de May & au commencement de Juin, selon néanmoins qu'ils sont avancés.

Quand les Cerfs veulent mettre bas, ils ont tous une demangeaison qui leur vient naturellement; la preuve qu'elle est naturelle, c'est qu'elle commence aux Daguets qui ne mettent bas qu'à la fin de May & en Juin, & qui en ce temps-là n'ont point de Toms. Il est vrai qu'aux autres Cerfs, cette demangeaison est augmentée par les Vers qui s'amassent dans leur gorge.

Il arrive souvent qu'en courant un Cerf, on trouve une Muë que la bête lancée à laissé tomber devant les chiens, ou qu'en chargeant le Cerf dans la Charette après qu'il est pris, partie de sa tête reste dans

les mains de ceux qui le chargent.

Un Picqueur qui n'est pas encore bien expérimenté suivant un Cerf qui n'a pas mis bas, & voyant une heure après passer devant ses chiens ce même Cerf dépouillé de sa Tête, s'imagine avoir pris le change, mais qu'il regarde à terre, & qu'il revoye des suites de son Cerf, il reconnoîtra que c'est le même pied du Cerf qu'il a couru Deux ou trois jours après que les Cerfs ont mis bas, il se forme une peau à l'endroit de la Muë, qui est le commencement du renouvellement de la tête: Sous cette peau qui est veluë & couleur de poil de souris, la Tête pousse & grossit des deux côtés en dix ou douze jours de temps environ de la groffeur du poing. Amesure qu'elle croît,les Andouillers paroissent & sortent peu à-peu selon la nature du Cerf, mais cette tête au commencement est fort molle & sort tendre, & va ainsi en augmentant, haus-sant & multipliant ses Andouillers d'année en année jusqu'à ce qu'il soit vieux Cers. La bonne nourriture qu'ils prennent dans les bons Gagnages & le repos qu'ils ont quand ils ne sont point poursuivis, & qu'ils n'entendent point titer, seur sont faire débelles Têtes, comme je l'ay déja remarqué.

### CHAPITRE XXIV.

Comment on peut connoître & juger par le pied les Cerfs avoir mis bas.

J'Ay marqué cy-dessus en général le temps auquel les Cerss mettent bas, suivant ce qu'ils sont, & j'ay fait voir que selon l'ordre de la nature les vieux Cerss doi vent être les premiers & les plus avancés à la Muë, mais si l'Hyver n'a point été rude, les Cerss de dix cors ceux, de dix cors jeunement & les autres à proportion avant ceront aussi leur Muë.

La raison pour laquelle il y a des Cerss de dix cors jeunement qui mettent bas plûrôt que des Cerfs de dix cors, & qu'il v a aussi des Cerfs à leur quatriéme Tête plus avancés en certaines Années, que des Cerfs de dix cors jeunement, c'est que comme on voit de vieux Cerfs & des Cerfs de dix cors qui commencent à muser & à être réveillés de l'amour dès la fin d'Août & le commencement de Septembre, il se trouve aussi de vieilles Bêtes qui portent encore des Faons avec lesquels ils tiennent le Rut & qui deviennent pleines des premieres. Or ces vieilles Bêtes font leur Faons dès la fin du mois d'Avril ou au commencement de May, & les jeunes Bêtes ne font les leur qu'au mois de May & au commence ment de Juin: ce qui fait qu'on trouve des Cerfs tant de dix cors jeunement qu'à leur quatriéme tête plus avancés que d'autres Cerfs, même plus jeunes, c'est que les premiers sont plûtôt nés que ceux qui sont tardifs à mettre bas, & que peut-être encore ces Cerfs tardifs sont nés de jeunes Bêtes. Les Cerfs de dix cors jeunement qui sont avancés à la Muë doivent à coup fûr être nés un mois plûtôt que les autres & tiennent toute leur vie de cette naissance avancée.

pous venir à la maniere de connoître par le pied & par les allures les Cerfs qui ont mis bas, lorsqu'à la fin de Février & pendant tout le mois de Mars, même au commencement d'Avril, qui sont les mois où il fait beau revoir, & dans lesquels les Cerfs les plus avancés mettent bas selon ce qu'ils font, on revoit d'un bon pied de Cerf qui va d'assurance & non en suyant ( car lorsqu'il fuit, point de jugement) Il faut bien prendre garde aux voyes qui se méjugent alors par tout, on verra que le pied de derriere outre passe celuy de devant de la moitié, principalement lorsqu'il y a peu de jours quele Cerf a mis bas; & tant que la Tête se refait & pousse, ses voyes se jugeront de même à peu près comme celles des jeunes Cerss, qui de leur pied de derriere outrepassent celui de devant, à cause de la foiblesse de leurs nerfs, qui sont encore tendres & mal affûrés: Il reprend ensuite ses allures ordinaires : les Biches se méjugent autrement : elles mettent le pied de côté, le font outre-passer en quelques endroits, & quelquefois le laissent derriere.

Au reste les vieux Cerss & les autres ne se méjugeroient pas ainsi, s'ils n'avoient mis bas: car ce qui fait qu'ils se méjugent,

c'est qu'ils sont déchargés de la pesanteur de leur tête qui pouvoit porter plus ou moins quatorze, seize, dix-huit, vingt & jusqu'à vingt-quatre Andoüillers, & dont le poids leur pesant sur la tête rendoit leurs allures bien réglées; leur teste ainsi dépoüillée, la legereté où ils se trouvent les fait méjuger & outre-passer le pied de devant par celuy de derrière, aussi n'est-ce que dans cette Saison que les vieux Cerss, les Cerss de dix cors, & ceux de dix cors jeunement se méjugent.

Quant aux jeunes Cerfs il y a bien peu de jugement quand ils ont mis bas, parce qu'ils se méjugent en tout temps à cause de leur jeunesse, aussi-tôt que les Cerfs ont mis bas, j'entend les vieux Cerfs, ceux de dix cors, & ceux de dix cors jeunement, ils nè s'acompagnent point des Bêtes, ils se mettent deux Cerfs ensemble ou ils demeurent seuls, principalement les vieux Cerfs.

## CHAPITRE XXV.

Des voyes de la nuit, & de l'attention qu'ellies demandent pour ne s'y pas tromper.

N ne sçauroit être trop attentis en revoyant des voyes d'un Cerf, d'un

Chevreuil, d'un Sanglier ou d'un Loup qu'on veut détourner, pour ne pas s'y méprendre, parce qu'il peut arriver qu'on mene un jeune chien; qui quelquefois voudra de tout, même d'un Liévre ou d'un Renard, qui se rabattra sur leurs voyes & passera legerement sur les voyes du Cerf, ou de la Bête que l'on voudra détourner & que l'on croira être le Cerf de la nuit.

Il y a des terrains où les voyes se conservent pendant deux jours, comme sont les Terres franches, les Terres glaises, ou noires & principalement dans les forts, en sorte que l'on prendroit souvent ces voyes pour être de la nuit & aller de temps.

Les voyes peuvent se conserver en tout terrain deux ou trois jours quand il ne pleut pas, mais il n'y a point de terrain où elles vieillissent plûtôt que sur le Sable dans le temps des pluyes, car elles s'effacent & se remplissent aussi-tôt qu'elles sont imprimées.

Dans les Pays marécageux où la terre & l'herbe sont couvertes d'Eau, les voyes du Cerf, quoique de la nuit, paroîtront être vieilles de trois jours.

Au reste dans toutes ces dissicultez, il faut connoître votre chien, & en suivant

les voyes dont il se rabat, vous en jugez avec certitude. Il faut-sur tout s'assûrer au paravant si le Limier dont on se sert, n'est pas meilleur pour les voyes de hautes Erres que pour les voyes qui vont de bon tems car on se trompe fort souvent aux vieux Limiers, que l'on ne connoît pas, & il faut toujours s'en défier. Les Limiers qui ont passé trois ans, & qui ont lancé beaucoup de fois des Cerfs ou des Sangliers au haut du jour en prennent l'habitude, & veulent toujours mieux des voyes de hautes Erres; soit que le Soleil ait donné dessus, ou non, que des voyes qui vont de bon tems; ils ont même la malice de passer sur ces dernieres voyes fans s'y rabattre, & fouvent au contraire à merveille celles du relever.

Pour celles qui vont au rembuchement, ils s'en foucient peu le matin, mais ils les fuivent volontiers après midy, quand le Soleil a donné dessus: ainsi à moins que d'y regarder de près, on croit quelquefois avoit détourné un Cerf qu'on ne trouve plus, parce que le Limier sur lequel on se fie l'a surallé; il est donc important de bien connoître son chien, & l'on ne doit s'y fier entierement que quand il veut toujours de

bonnes voyes.

Quant

Quant aux voyes qui peuvent se conserver étant vieilles, & que l'on croit à l'œil être de la nuit, on ne peut s'y tromper de cette sorte que dans un temps de sécheresse, & lorsque le terrain est sec; car dans le temps de pluyes, où les voyes sont toutes surplüées, on ne sçauroit plus s'y méprendres

## CHAPITRE XXVI.

De la maniere de faire son Rapport à l'Assemblée, & de l'ordre qui s'y observe.

A Près avoir exposé cy dessus la maniere dont on doit se comporter en allant au bois, mener son Limier & détourner le Cerf, j'ay jugé à propos de donner icy une courte Instruction dont on pourras se servir pour faire son Rapport en bons termes de Chasse, d'un Cerf qu'on aura détourné.

Lorsqu'un Veneur a rencontré, d'un Cerf dont il veut faire son Rapport, il doit avoir bien remarqué la figure du pied de son Cerf: sçavoir s'il est rond devant ou long, s'il est aussi long que rond devant &

long derriere, s'il a quelques connoissances au pied de devant, ou de derriere; à que pied & de quel côté, & s'il a bien revû du Cerf, s'il a la Jambe large, serrée, ou res trecie, s'il est haut ou bas jointé, s'il a les Os gros, s'il est Cerf de dix cors, ou ce qu'on peut le juger en le détournant, soit par les fumées ( si c'est dans la Saison de l'Eté) soit par le pied, s'il est seul ou accompagné. Il faut enfin que dans son Rap. port le Veneur déduise tous les jugemens qu'il aura pû faire du Cerf, & les connois. sances qu'il en aura prises, sans faire un Cerf plus qu'il n'est & changer un bien jeune Cerf en un Cerf de dix cors jeunement, par l'ambition de voir chasser à ses brisées.

L'usage de la Venerie du Roy, qui est particulierement mon objet dans cet Ouvrage est tel aujourd'huy. Les Gentils-hommes, & les Valets de Limier doivent faire leur Rapport au Lieutenant ou en son absence au Sous-Lieutenant: Le Lieutenant en rend compte à M. le Grand Veneur, & M. le Grand Veneur au Roy. Mais pour ne rien obmettre de l'ordre qui s'y observe, après qu'on a partagé les Quêtes, si un Gentil-homme de la Venerie se trouve avoir une Queste commune avec un

Valet de Limier, comme il peut arriver qu'un Gentilhomme n'ait pas de Limier en allant au bois, ou s'ils ont leurs Questes separées, & que le Gentilhomme rencontrant d'un Cerf qui le mene dans la Queste du Valet de Limier, ils le détournent ensemble; c'est le Gentilhomme qui a droit d'en faire le Rapport en y comprenant néanmoins le Valet de Limier, qui a participé à la Queste : de même si on va à leurs brifées, c'est au Gentilhomme à laisser courre. Il doit encore faire mener avec lui un Limier pour le haut du jour [ s'il y en aun] & fraper aux brisées le premier: c'est un honneur qui lui appartient, & le Valet de Limier doit marcher après lui.

Sil se trouve au bois deux Gentilshommes avec le Valet de Limier, c'est toujours
à l'ancien à faire le Rapport en parlant du
Gentilhomme & du Valet de Limier qui
l'ont aidé à détourner le Cerf, & à frapper
le premier aux brisées; l'autre avec le Valet de Limier aideras eulement à laisser courre. Si le cas dont je viens de parler arrive
entre deux Valets de Limier, celuy à qui étoit échue la Queste où le Cerf a été dé-

tourné, a droit de faire le rapport.

Lorsque les Gentilshommes de la Vene-

rie courent séparément dans leur Quartier, & que le Lieutenant ni le Sous-Lieutenant ne s'y trouvent point, c'est à l'ancien Gentilhomme à donner les ordres, qu'il ira luy même recevoir de M. le Grand Veneur c'est lui qui distribuera les Questes, en prenant la sienne le premier, & tous les autres Gentilshommes ainsi que les Valets de Limier seront obligés de luy faire leur Rapport; il donnera en conséquence les ordres pour courre & envoyer les Relais où il jugera à propos, & il sera le maître de faire aller à telles brizées qu'il voudra, en prenant néanmoins avec politesse l'avis de ses Confreres.

L'ordre est d'aller toujours au plus Cerf, & d'envoyer un Gentilhomme à la vieille Meute & aux autres Relais, en retenant les mieux montés pour aller de meute avec luis mais on ne peut trop recommander la politesse dans ces occasions. Car on ne doit point user chez le Roy de hauteur avec ses Confreres, comme dans les Equipages des Princes la plûpart des Commandans en ufent avec ceux qui leur sont subordonnés.

Chez le Roy les Gentilshommes ordinaires vont de Meute, & les Gentilshommes par Quartiers vont aux Relais: ils

menent leurs Valets pour aider les Valets de Chiens à mener les Couples, & à relayer.

Les Gentilshommes doivent être tellement maîtres des Relais qu'ils ne laissent
passer ni hommes ni chevaux devant les
chiens, lorsqu'on varelayer. A l'égard des
Meutes des Princes & des Seigneurs qui
sont commandés par leurs Gentilshommes,
ceux qui vont au bois sont leur Rapport au
Commandant de l'Equipage, & le Commandant fait le sien au Prince, ou au Seigneur auquel il appartient : car le même
ordre qui s'observe dans la Venerie du Roy,
est à peu près suivi chez les Princes.

Voicy de quelle maniere & en quels termes on peut faire au Roy son rapport, d'un Cerf que l'on a détourné.

# SIRE , who thought an exercise

Je crois avoir détourné un Cerf dans un tel Buisson . . . . que je juge être un Cerf de dix cors ; il a le pied rond devant & long derriere : il a une connoissance au pied droit de devant, qui va de dedans en dehors , & qui le fera reconnoître aisément dans le change ; c'est un Cerf dont il sait bon revoir : il a les pinces grosses,

Fiij.

les côtés, usés, les Os gros, la jambe large & il est fort bas jointé; Il est rembuché seul dans une belle enceinte, & il a fait sa nuit dans des Gagnages, où j'en ay levé des su mées: les voilà, SIRE, & par les su mées il se juge tout aussi Cerf qu'il l'est à coup sûr par le pied. Il est en belle Meute pour le courre, & dans le Pays où necessairement il saut qu'il se jette, il donners beaucoup de plaisir à VOTREMAJESTE.

On ne peut guéres faire son Rapport en moins de paroles, & soit qu'on le fasse au Roy, aux Princes, ou au Grand Veneur, en ajoûtant le lieu de la Forest & le canton où l'on a détourné le Cerf, en voilà tout autant qu'il en faut : car à la Chasse comme à la guerre, peu de discours & beaucoup d'action. Il faut sur toutes choses êtrebien assuré d'avoir détourné le Cerf dont on fait son Rapport, afin que si l'on va à vos brisées on ne fasse pas Buisson creux, c'est-à dire, qu'on ne manque pas de donner votte Cert aux chiens: ce qui seroit un véritable affront & une mortification sensible. Aus lorsqu'un Veneur a laissé courre deux ou Prince sans y manquer, sa réputation est faire, & on le regarde avec distinction Or ce bonheur dépend en partie de l'expérience du Veneur, en partie du néz de son chien qui lui sert de guide, & qu'il doit bien connoître avant que de s'en rapporter

à son témoignage.

Il faut remarquer que dans le Rapport, dont je viens de donner le modéle, je ne dis point affirmativement, ( f'ay détourné un Cerf) Mais je crois avoir détourné un Cerf, parce qu'il peut arriver que le Cerfquiétoit dans votre enceinte lorsque vous en êtes party, ait été lancé par quelque Paysan, par une Vache, ou par un chien qui l'auront effrayé en passant : mais en laissant courre on voit bien que le Cerf sort de votre enceinte, qu'il n'en est party qu'après vous, & qu'en le suivant les chiens ne feront que renouveller de voyes; ainsi avec ce tempérament on n'hazarde point sa connoissance, & le terme je crois, dont je me sers ne sauroit non plus couvrir un faux Rapport, puisqu'il est aisé de voir au laisser courre si le Cerf a effectivement demeuré dans l'enceinte qu'on indique, ou s'il a percé tout de suite après le rembuchement, ou ensin s'il n'a fait qu'avancer au bord du fort & en sortir sur le champ.

### CHAPITRE XXVII.

De l'Equipage convenable aux Seigneurs pour courre le Cerf, de l'ordre & de l'appareil de l'Assemblée de la Chasse,

N Seigneur qui veut se donner un E. quipage de Chasse pour le Cerf, doit faire choix de deux bons Picqueurs, dont le plus habile lui formera une Meute de cinquante ou foixante chiens. Il doit avoir outre cela quatre bons Valets de chiens pour en avoir soin, pour les gouverner, les peigner & les Bouchonner en présence des Picqueurs, dont le premier donnera l'ordre régulièrement soir & matin : enfin il faut avoir encore deux bons Valets de Limiers pour aller aux bois. Les chiens demandeur de grands foins, & d'abord il faut les loger le plus commodement qu'il est possible selon la Saison. En Esté, il faut que le chenii soit un peu haut de plancher, qu'il y ait des fenêtres pour leur donner de l'air, & que la porte ne soit pas tournée au Mich. En Hyver il faut que le l'eu soit chaud, & qu'il n'y ait pour cet effet qu'une

senêtre pour leur donner du jour. Il faut leur donner exactement de la paille fraîche deux fois par jour, & les promener aussi deux fois, sçavoir le matin & le soir. Le matin on les menera dans des endroits où il y ait de l'herbe, ou dans la Saison au bord de quelques bleds verds afin qu'ils en mangent & se purgent. La promenade de la relevée doit se faire en Esté sur les cinq heures & peu de tems après on les fera manger: mais le matin lorsqu'ils ont mangé de Pherbe, il ne faut pas leur donner si-tôt leur Soupe, car ils n'auront point d'appétit qu'ils n'ayent rendu gorge; & c'est ce qui les purge; leur pain doit être de farine d'Orge & cuit de trois jours; ce pain d'orge est le plus sain pour eux, & celuy qui leur fait mieux le corps, Il faut leur en donner leur suffisance ne pas les laisser manquer d'eau: pour cet effet il est nécessaire qu'ils ayent jour & nuit un grand Baquet plein d'eau qu'on aura soin de vuider souvent & de nettoyer pour le remplir d'eau fraîche. Il est à propos de faire coucher dans le Chenil un petit Valet pour empêcher les chiens de se battre, ce qui leur arrive à tout moment, & ce même Valet servira à les nettoyer & à balayer le Chenil. Les Valets

de chiens doivent être pourvus de couples ou laisses & de hardes. Les laisses servent à coupler les chiens deux à deux pour les promener. On couple un jeune chien avec un vieux, & ceux qui sont hargneux ou mé chants, se couplent ordinairement avec les lisses. Les hardes ou laisses servent harder les chiens ensemble, pour les mener au laissé courre & aux Relais. Quand un Seigneur a formé fon Equipage, & qu'il a choify un bon Commandant, il luy mar, que le jour & le lieu où il veut courre le Cerf. Le Commandant donne en confa quence l'ordre aux Piqueurs & aux Valets de Limier, il partage les Questes, & fe réferve celle qu'il juge à propos. Les Piqueurs & les Valets de Limiers doivent se trouver au bord de leur Queste au lever du Soleil en Esté, & un peu plûtôt en Hyver. Leur Queste faite ils se rendront à neuf ou dix heures, soit en Esté soit en Hyver, à l'Assemblée que le Commandant leur aura indiqué la veille, & qui se fera où dans la Forest même en un Carrefour où aboutiront plusieurs Routes, ou dans une Ferme proche la Forest. Tous ceux qui doivent être de la Chasse s'y trouveront à la même heure, avec le Seigneur & sa suite. Si le

Commandant est allé au Bois, il doit avoir donné ordre au Maître Valet, & aux Valets de chiens de les tenir prêts pour partir à l'heure qu'il convient selon la distance du lieu que l'on a choisi pour l'assemblée, & après les avoir fait manger à demi, on ne manquera pas de les mener au rendez-vous avec tous les chevaux. Si le rendez-vous cst dans un Buisson ou dans un Bois éloigné de deux lieuës, on sera partir dès la veille la Meute avec un des Relais & des chevaux, pour coucher sur les lieux, & on laissera les autres Relais pour être placés selon le besoin dans les lieux de la resuite du Cers, & pour y attendre la Chasse.

Les chiens étant arrivés, les Valets les separeront; ils mettront les jeunes & les plus vigoureux ensemble, pour être les chiens de Meute. Ensuite on sera trois Relais, le premier sera d'une vieille Meute choise après les chiens de Meute qui doivent être égaux en vîtesse, & qu'on sépare en deux vieilles Meutes. Le second Relais est ce qu'on appelle dans la Venerie les six chiens, on en mettra dix si l'on veut qui seront à peu près d'égale force, & le dernier Relais sera composé des moindres chiens & des plus vieux qu'il peut y avoir

dans toute la Meute. S'il y a plusieurs refuites, il faut faire plusieurs Relais, & même un Relais volant de la moitié de la vieil le Meute qui suivra la Chasse des le laisser courre. Lorsque les Piqueurs & les Valets de Limiers seront revenus du Bois, ils s'adresseront au Capitaine de l'Equipage, auquel ils feront leur Rapport, & le Commandant en rendra compte au Seigneur a son arrivée.

Comme le Seigneur, suivant l'usage, doit faire porter le dîner pour tous ses Veneurs au Rendez-vous, aussi tôt qu'il sera arrivé il envoyera manger tout son monde. Les Piqueurs & les Valets de Limier auront soin de donner un morceau de pain à leurs chiens, & principalement à celuy ou à ceux qui doivent servir au laisser coure. Le repas siny on se rendra auprès des chiens pour y attendre l'ordre de partir.

Quand le Seigneur aura choify à quelles brisées il veut aller, le Commandant sera partir la vieille Meute: car c'est le laisser courre qui régle la maniere dont on place les Relais. Cette premiere Meute sera conduite par un bon Piqueur & des mieux montés pour pouvoir l'accompagner partout. Lorsqu'on aura donné les chiens on

envoyera en même temps les autres Relais & les Chevaux dans les differens postes où on a coûtume de les placer, c'est-à dire, aux endroits où l'on doit revoir de la fuite du Cerf, asin qu'ils s'y trouvent placés

avant le laisser courre.

Le Seigneur ayant donné l'ordre de marcher pour aller selon l'usage de la Chasse à la plus belle Meute, & au Cerf, le Commandant sera partir la Meute des chiens les plus viss & les plus vigoureux, & les jeunes chiens avec des Piqueurs bien montés pour tenir toujours la queuë des chiens. A la tête des chiens marchera celui qui a sait le Rapport du Cerf que l'on va courre, & les autres Valets de Limier après lui.

A la Venerie du Roy, après celui qui a fait le Rapport marchent les Pages, & le Maître Valet de chiens. Ce dernier a des Bâtons gros comme le pouce qu'il tient tout prêts lorsque le Roy va courre le Cers. Il en donne deux bien choisis au Lieutenant de la Venerie qui les presente à M. le Grand Veneur: ce dernier les va presenter au Roy. Sa Majesté en garde un pour Elle & donne l'autre au premier Prince du Sang qui a l'honneur de courre avec Elle. Le Lieutenant en présente ensuite aux Princes

& aux Grands Seigneurs qui accompagnent le Roy à la Chasse, & ensin le Mastre Valet de chiens en distribue au Lieutenant, au Sous-Lieutenant & aux Gentilshommes.

Le Commandant de l'Equipage d'un Prin. ce, ou d'un Seigneur aura foin de faire obferver le même cérémonial.

Depuis que les Cerfs ont mis bas, jusqu'à ce qu'ils ayent touché au Bois c'est-àdire, pendant les mois de Mars, Avril, May, Juin, jusqu'à la Madeleine en Juillet, les Bâtons ne doivent point être pelés & seront de deux pieds & demi de long; mais dès le premier Frayouerque l'on rencontre, on péle les Bâtons jusqu'à la poignée, & tant que les Cerfs ont leur Tête, on les donne ainsi tout blancs.

Lorsque celui qui va laisser courre est arrivé près de ses brisées, il doit faire harder les chiens; & comme ils sont couplés deux à deux, le premier Valet de chiens en prendra six ou huit, selon ce qu'il y aura de monde & ce qu'il en pourra mener, puis les autres Valets de chiens en prendront à proportion. Pendant que l'on hardera les chiens, celui qui laisse courre fera revoir, s'il est possible, du Cerf dont il a fait son rapport tant au Seigneur lui même qu'aux Piqueurs, & il aura foin de faire remarquer la figure du pied de son Cers & les connoissances qu'on peut en avoir, afin qu'on puisse le reconnoître dans le change: Celarait, il se disposera à laisser courre & frapera à ses brisées.

## CHAPITRE XXVIII.

Comment il faut que les Veneurs mettent leurs Chiens en haleine pour Chasser.

Tout Veneur qui a une Meute à commander ou à gouverner, pour se preparer à la Chasse, doit considerer d'abord combien il y a de temps que les chiens n'ont couru & chassé, soit Cers, Chevreüils ou autres Bêtes, soit dans l'Hyver pendant les longues gelées & les grandes neiges qui obligent de retenir les chiens dans le Chenil, soit pendant les grandes chaleurs & les longues sécheresses de l'Eté, soit enfin lorsque les bleds sont grands. Par rapport à la chasse du Cers & du Chevreüil, lorsque la Saison est favorable & qu'il fait bon courre, il faut saire coupler les chiens

& que deux Piqueurs montent à Cheval pour les faire courir dans un grand chemin au grand Trot environ l'espace d'une de mie lieuë. On les arrêtera néanmoins à un quart de lieuë pour leur laisser reprendre haleine un peu de temps, puis on les fera continuer jusqu'au bout de la demie lieuë en les tenant toujours couplés & après une petite halte on les ramenera aupas Il faut leur en faire faire encore autant le lendemain, car ces petites courses les mettent en haleine & les preparent à la fatigue de la Chasse.

Mais pour les mieux éxercer encore, après que les Bleds sont coupés, on leur fait faire une petite chasse au Liévre & deux jours après ils sont en état de chasser le Cest ou le Chevreüil. On peut aussi les promener une demie heure dans les plaines, leur faire quester & lancer un Liévre & les laisser chasser un quart d'heure; mais il faut les rompre aussi tôt que le Liévre est en plaine, & ne pas les laisser courir, car ils s'excéderoient d'abord. On peut seulement le lendemain les faire encore chasses un peu plus long-temps, afin que peu à peu ils se mettent en haleine; car les chiens qui sans être exercés font d'abord 11116

une grande chasse se crévent & ne durent pas long-temps.

## CHAPITRE XXIX.

Du laisser courre & des termes dont on se sert pour parler à son Limier.

L faut que celuy qui laisse courre, air le Trait de son Limier déployé, tout prêt à ses brisées, & qu'il mette ensuite le Limier sur les voyes du Cerf en le laissant aller en liberté environ de la longueur du Trait, suivi des chiens & des Piqueurs : il doit alors toûjours en le suivant parler à son Limier à haute voix en ces termes; Hau valet; après; après mon valet après; velecy aller, il dit vrai, puis s'arrêter en le tenant ferme sur les voyes, & l'animant pour le faire appuyer, lui dire, aroute aroute à luy, velecy aller après; après l'amy. Lors que l'on revoit du Cerf par le pied, ou par les foulées, on crie velecy vau ; vau : Si c'est dans l'Ete qui est la Saison où les Cerss sont des portées; on dit, velecy vau, vau par les portees, velecy van, vailà, & l'on fait enfuite arrêter son Limier en le faisant appuyer, s'il est sur les voyes : il demeurera ferme arrêté, & s'il n'y est pas, il les cherchera; c'est pourquoy il faut l'animer sans cesse en lui disant, vaila, vaila, & lui parler toujours à propos dans les termes que nous avons marqués : mais tandis qu'il cherche les voyes : il faut avoir les yeux attentiss pour tacher d'en revoir soi-même sur la terre, & lors qu'on en revoit lui crier souvent, velecy vau, vau y dit vray, velecy vau, vau velecy vau, vau y dit vray, velecy vau, vau velecy y dit vray, aprés, après velecy aller. Ensin il ne faut pas cesser un moment de parler à son Limier pour regler tous ses mouvemens & le faire suivre dans les formes.

Il arrive souvent qu'un Cerf va jusqu'au milieu de l'enceinte sans faire de retours, ou qu'après en avoir fait un il ne s'en écarte plus, ce qui fait qu'on le peut lancer en s'en approchant, alors si votre Limier a le vent de sa reposée, ou de ses voyes, ou si les chiens de la Meute qui suivent l'ont senti, ils se rechausseront & crieront tous: mais s'ils n'en ont de connoissance qu'au lieu même de la reposée, il faut d'abord bien examiner si c'est la reposée de votre Cerf, & voir de ses

fuites pour vous en assurer, après quoy l'on dit, vaule ce l'est y dit vray, vaule ce l'est: & aussi-tôt on appelle les chiens, hau tahaut tahaut, & en cas qu'ils soient éloignés on sonne deux mots de la Trompe. Lors que les chiens sont arrivés, vous marchez deux longueurs de Trait avec votre Limier devant eux pour leur faire sentir les voyes, & aussi-tôt celui qui laisse courre sonnera pour faire découpler les chiens, ce que les valets seront à l'instant.

Lorsqu'on laisse courre pendant le Rut, le Valet de Limier a bien plus de peine à cause des retours que les Cerfs font par tout en cette Saison: c'est pourquoy il faut prendre garde lorsque l'on est au bout des voyes quel est le retour de votre Cerf asin de faire repasser le Limier par dessus les mêmes voyes. On prend ensuite à droite & a gauche du retour, pour trouver où le Cerf tournera, & en faisant revenir le Limier, pour luy faire rechercher les voyes lui crie, hau l'amy, hau velecy revari. Enfin quand on est retombé sur les voyes, on repete les termes ci-dessus, après après velecy aller à route: mais à tous les retours on l'on se trouve avec son Limier, on lui crie, ha hourva tien velecy revari, & four vent au bout de ces retours il s'arrête com.

me je l'ai marqué.

Le Cerf étant lancé, s'il est accompagné ou d'un jeune Cerf, ou de quelque Bête, il faut suivre aussi tôt environ de deux ou trois longueurs de Trait, pour voir s'il ne se separera point; car en partant de la reposée il se separe bien souvent, & quelquesois aussi ne se separe point.

Si c'est un Cerf de dix cors qui soit accompagné dans l'enceinte, il ne manquera pas de se faire chasser cinquante pas sans se separer, ensuite il quittera le Cerf ou les Bêtes qui l'accompagnoient, & sais sant un retour sur ses voyes, il les laissera sui l'es voyes, sans dai-

gner les suivre.

Il est d'une extréme conséquence de ne donner jamais qu'un Cerf aux chiens d'une nouvelle Meute qui n'ont pas encore chassé, car ils en prennent de bonnes impressions: au lieu qu'en leur donnant plus d'une bête, on leur en fait prendre de mauvaises & ils en contractent une habitude, qu'il est difficile de leur faire perdre.

L'ors qu'un Cerf a été lancé le matin par

le Valet de Limier qui a été au bois, & qu'il ne peut le détourner, parceque le Cerf va toûjours, il est obligé de l'abandonner pour se rendre à l'assemblée; & après en avoir fait son rapport on va à ses brisées découpler les chiens pour y prendre les voyes & lancer le Cerf: au lieu que quand on laisse courre un Cerf avec le Limier & que l'on en revoir, on crie, velecy vau vau, jusqu'à ce qu'il soit lancé, & après qu'il est lancé, vaulecelez vauleedez. Lors qu'on reverra soit dans un chemin, soit dans des plateaux d'un Cerfains lancé dès le matin on criera, velecy outrevau, velecy outrevau, & cela autant de sois que l'on en reverra jusqu'à ce qu'il soit lance, & en revoyant de ses fuites, vaulecelez vaulecelez : c'est un terme que j'ay introduit, & qui m'a parû convenir dans cette occasion.



### CHAPITRE XXX.

De tout ce qui concerne la fonction des Piqueurs à la Chasse, des termes don ils doivent se servir pour parler aux Chiens, & de l'ordre qui doit s'observer à la mort du Cerf.

Eux qui piqueront de Meute, c'est à-dire les Piqueurs qui seront commandez pour faire chasser les chiens, seront leur possible pour connoître le pied du Cerf que l'on donne aux chiens dans le temps même qu'il est lancé & avant que les chiens soient donnés, asin que si le Cerf s'accompagnoit après avoir un peu courru, il le puisse reconnoître dans le change, ou lors qu'il sera separé. Mais il faut pour cet esset que les Piqueurs soient bons connoisseurs, & qu'ils ayent de la consiance les uns pour les autres. Aussi tôt que les chiens seront donnés, les Piqueurs leurs parleront à haute voix en ces termes, y vala Chiens, y vala haha, ils sonneront en même temps trois mots du gros ton ou du premier grêle de la Trompe

g sonneront ainsi de temps en temps, tant pour animer les chiens que pour faire connoître à ceux qui sont à la Chasse, que son court toujours le Cerf de Meute.

Sil arrive que votre Cerf fasse bondir le change, & qu'après s'être fait chasser cinq cens pas accompagné, & ensuite s'être separé, les chiens tassent deux chasses, il faut que les Piqueurs se partagent pour suivre les chiens & qu'il les appuyent sans sonner jusqu'au premier chemin, ou autre lieu propre à revoir, celui qui aura revû du Cerf de Meute sonnera à lors; Et sur la soy de ce témoignage, les autres rompant leurs chiens pour le venir joindre les rallieront à ceux qui chassent le Cerf de Meute. C'est ici principalement qu'on sent la nécessité qu'il y a d'avoir de bons Piqueurs, car s'ils n'étoient bien connoisseurs, au lieu de chasser toujours le même Cerf, ils en courreroient quatre ou cinq dans une chasse. Or pour éviter cet inconvénient, il ne faut que revoir du Cerf que l'on donne aux chiens, au moyen de quoy un bon Piqueur reconnoît aisément le Cerf de Meute au milieu du change.

On ne peut donc trop payer les bons. Piqueurs, puisque tout le succès & l'agré-

ment d'une chasse roulent sur eux, mais ils sont plus rares qu'on ne pense: car la plûpart étant de jeunes gens, qui n'ont pas beaucoup chassé, ne s'attachent qu'à son ner proprement, ou tout au plus piquent affez bien, tant que leurs chiens chassent rondement & perçent; mais si un Cerf sait des ruses & de grands retours, ils ne sçavent plus où ils en sont & ne sçauroient presque aider leurs chiens. Il faut surrout qu'il y ait un bon Piqueur à la conduite de la vieille Meute & qu'il ne s'y endorme pas. Si le Cerf passe à son Relais, il doit relayer bien à propos & ne point faire découpler ou donner ses chiens que les trois quarts de la Meute ne soient passés avec les Piqueurs, pourvû néanmoins que les chiens de Meute ne fassent pas une si longue file, mais qu'ils chassent presque tous ensemble, ensuite il fera son possible pour les bien accompagner, pour les bien tenir partout, & pour piquer toujours à côté d'eux, afin de les aider dans le change sans trop les presser, & si le Cerf revenoit sur lui même, de les ramener sur leurs pas pour prendre les voyes de retour.

Pour que les chiens tiennent bien les voyes il faut les faire chasser souvent c'est à dire une ou deux sois la Semaine :
car quand ils sont une sois déroutés, il faut
plusieurs chasses pour les remettre en train,
& quand ils sont long-temps sans prendre
de Cerfs, ils perdent courage & ne chassent
pas si vigoureusement, ni si sagement que
lors qu'ils sont bien en curée; c'est pourquoy il est necessaire de les y bien entretenir.

Lorsqu'un Cerf fait un retour il faut faire revenir les chiens sur les mêmes voyes qu'ils l'ont chassé en leur criant, hourvari hourvari tahau, hourva tahau velecy revari, & si l'on connoît quelques bons chiens les appeller ainsi par leurs noms, hau miraut

hau velecy aller tahau hourvari.

Les Piqueurs alors ne doivent point s'écarter, mais revenir sur les mêmes voyes aux deux côtés des chiens. Si le retour est long il faut les faire requêter, en leur parlant toujours dans les termes que j'ay marqués cy-dessus, & sonner en même temps le retour. Les chiens de cette maniere ne manqueront pas de retomber sur les voyes du retour, & crieront aussi-tôt tous ensemble, ce qui forme avec le son du Cor une harmonie assez bizarre, mais très agréable aux oreilles d'un Chasseur.

Les Piqueurs alors criront à leurs chiens hay s'envala tou tou y s'en reva la haha, & sonnant en même temps trois mots, ils répeteront en chassant, y fuit la chiens,

fuit la ha ha.

Il faut bien remarquer à ce premier retour de quel côté le Cerf a tourné, car il est sûr que si le Cerf tourne à droite ou à gauche dès le commencement de la chasse il prendra le même côté presque à tous les retours qu'il fera. Voilà comme les Piqueurs peuvent aider les chiens, mais tout dépend d'une grande sagacité & d'avoir souvent l'œil à terre pour revoir du Cers le plus qu'il est possible, soit sur un retour afin d'y faire tourner les chiens, soit après que le change est bondý.

Lors qu'un Piqueur revoit des fuites du Cerf, il doit crier, velecy fuyant y dit vrai vaulecelets, vaulecelets, & lors qu'il revoit du retour, vaulecy revari vaulecelets, puis sans s'arrêter où il est entré, faire reprendre la voye aux chiens en sonnant

trois mots de la Trompe.

Quand quelque Piqueur voit le Cerf, il doit crier tayau, tayau, sonner tout de suite quelques fanfarres & attendre les

chiens.

Les chiens ayant pris les voyes pour les faire suivre, on leur criera, y s'en va la chiens g'en va la ha ha y perce y perce tout tout;

& puis l'on sonnera pour chien.

Les Cerfs ne manquent jamais de faire beaucoup de ruzes sur tout lorsqu'ils ne sont pas trop pressez, comme devant des chiens Anglois qui ne vont dans des Pays fourrés qu'au trot ou au petit galop & à la file : ce sont ces ruzes qu'il faut démêler, & qui donnent souvent beaucoup de peine & aux Piqueurs & aux chiens.

On voit des Cerfs repasser souvent jusqu'à deux & trois fois sur les mêmes voyes, en sorte qu'à la vûë de tant de voyes on croiroit avoir le change, ou du moins qu'ils sont accompagnés: en effet s'ils trouvent le change, ils le font bondir & le poussent devant eux; puis ils le quittent, reviennent sur leur pas, & ou ils perçent & s'éloignent tout de suite, ou quelquesois ils restent sur le ventre un peu écartés du retour qu'ils ont fait.

Lorsque les chiens font connoître aux Piqueurs que le change est bondi, cé qu'ils indiquent en portant le néz aux branches & en n'osant presque plus crier, pour les tenir en silence, & afin qu'ils ne s'empor-

tent pas, on leur dit, alai la laila tous bellement. Si l'on voit qu'ils chassent mollement sans crier, c'est une marque que le Cerf a donné jusque-là & qu'il revient: alors il faut retourner sur les voyes & l'on retrouvera son retour, ne s'étant éloigné que pour se dérober des chiens. Il faut donc sonner pour faire requêter les chiens, & peut-être qu'étant retombés sur les voyes vous relancerez votre Cerf, parce qu'il demeure quelquefois sur le ventre lorsqu'il est au bout de ses ruzes : mais si le Cerf perce tout de suite & cependant que les Piqueurs démêlent ses retours, il se forlongera d'une heure où peut-être de deux, & ira même quelques fois jufqu'à l'autre bout d'une Forêt; de maniere que si l'on est alors dans les chaleurs, les chiens ne peuvent pas emporter ses voyes. Au reste il faut toujours faire grande diligence, parce que les Cerfs ne perdent point de temps, au lieu que les chiens en perdent beaucoup sur les retours à retrouver les voyes, & souvent demeurent en défaut. Le moyen de remedier à cet inconvénient est d'avoir un bon Limier pour reprendre les voyes, & de tâcher à relancer le Cerf : car la grande chaleur

fait que souvent dans un deffaut les chiens se mettent à haleter sous une Spée à l'ombre, & ne se souviennent plus de requêter, quoique les Piqueurs fassent leur possible pour les animer. Or un bon Limier est d'une grande resource dans ces occasions, & l'on doit en faire suivre un dans toutes les Chasses

Quand on chasse en Hyver dans les mauvais temps, soit pendant les frimats, soit pendant les gelées, les chiens ont le néz refroidi par l'air qui leur ôte le sentiment, & qui refroidit aussi les voyes; en sorte que le jour déclinant, c'est à dire environ dez les trois heures, ils ne peuvent emporter les voyes au moindre retour que fair le Cerf: voilà les deux extrémitez des temps les moins favorables à la Chasse.

Quand les chiens le trouvent en deffaux il faut qu'un des Piqueurs s'écarte pour faire la Quête à l'œil dans les chemins & voir si le Cerf n'y auroit point donné ou s'il n'auroit point traversé: car si l'on en peut revoir cela abrége beauchup, & il se peut faire que ce soient les dernieres voyes auquel cas on doit crier vaule celets, & sonner tout de suite pour faire venir les Piqueurs & les chiens qui renouvelleront

de voyes. Si on le trouve sorti des chemins & entré dans le fort, les Piqueurs parlant à leurs chiens leurs, diront, ha y retourne la chiens, y retourne là, & ils sonneront pour les animer dans ce renouvellement de voyes: les chiens alors se mettront à crier& chasseront avec ardeur, & vous rallierez ceux qui traînent en leur criant ha veleco. tou tou vellecy. Rien n'est plus pénible aux Piqueurs que quand on court le Cerf par un grand venticar pendant qu'ils requêtent sur les retours avec une partie des chiens pour retrouver les voyes du Cerf, ils n'entendent pas ceux qui les ont retrouvées qui s'éloignent toujours en les suivant. De plus le vent ôte le sentiment aux chiens & détourne l'odeur de la Bête, ce qui fait qu'ils n'en chassent pas si bien & ne s'entendent point les uns les autres. J'ay vû arriver cet inconvénient à une très-bonne Meute dans le mois de May qui est le temps que l'odeur des Herbes est la plus forte & que commencent les chaleurs: lorsque le vent étoit au midi il étoit impossible de chasser, on étoit obligé de quitter la partie & de s'en retourner comme on étoit venu.

Nous avons deux Saisons où il est difficile de courre le Cerf: l'une est le Prin-

temps, à cause des premieres chaleurs qui le font sentir aux chiens, & ausquelles ils ne sont point accoutumez, ce qui fait qu'ils sont bien tôt poussez & qu'on les voit d'abord haleter, mais principalement à cause des Herbes, qui en Avril & en Mai font dans toute leur force & leur émoussent le sentiment, outre les herbes fortes, comme la marjolaine & le thin sauvage dont l'odeur leur ôte le néz, les nouveaux rejettons du bois qui dans cette Saison en exhalent beaucoup, font le même effet sur les chiens, en sorte que les Cerfs qui renouvellez de corps & de force sont dans leur plus grande vigueur jusqu'à la mi-Juin ont à lors beau jeu, & qu'il ne saut qu'un bon quart d'heure d'avance à un Cerf que l'on poursuit, pour que les chiens ayent beaucoup de peine à le joindre.

L'autre Saison où la Chasse du Cerf devient difficile, est la fin de l'Eté, ou le commencement de l'Automne, c'est-à-dire Septembre & Octobre. Comme à lors les Cers sont dans le Rut, & qu'étant sur pied jour & nuit ils sont toujours échauffez, l'odeur qu'ils éxhallent est si forte & infecte tellement le néz des chiens, qu'ils ne pourroient presque point garder le change, si lors qu'un Cerf a été couru le sentiment ne s'en imprimoit non seule ment au pas du Cerf, mais à tous les en droits où il touche: ce qui rappelle l'odo rat des chiens, leur fait démêter les voyes, & leur fait distinguer aisément le Cerf de Meute d'avec un Cerf frais qui viendroit bondir devant eux

Pour chasser dans la vraie méthode, quand on est recombé sur les voyes, en quelque temps & en quelque Saison que ce soit, faut que les Piqueurs chassent tous ensemble, & non pas comme il arrive souvent qu'ils se débandent & courent à leur gré avec deux ou trois chiens seulement, tandis qu'ils en ont trente ou quarante deriere eux, mais quand ils voyent quelques chiens separez des autres, ils doivent aussi tôt les arrêter en leur criant derriere, derrien, & attendre le reste de la Meute, afin de les faire chasser ensemble, ce qui est tout l'agrément de la Chasse. Ou l'on a beaucoup de plaisir, c'est lors qu'on a releveun dessaut : car les chiens n'abandonnent plus le Cerf, parce qu'ils le sentent lent & fatigué; & en effet quand il vient lut ses fins c'est alors qu'il fait le plus de déine peut plus s'éloigner des chiens, parce qu'ils renouvellent de Jambe & de voix, & chassent avec d'autant plus d'ardeur que lesentiment du Cerf est plus vis lors qu'il est échaussé à courir, appesanti, & sur ses sins. Au reste il est aisé de connoître par le pied quand un Cerf tire à la fin: car à lors ils appuye beaucoup plus sur le Talon que sur les pinces & va la Jambe bien plus ouverte.

Lors que le Cerf commence à s'affoiblir, il cherche les Marais, les ruisseaux, les Rivieres ou les Etangs qu'il traverse toujours en aval, afin d'en ôter le sentiment aux chiens & se dérober à leur poursuitte. Si les ruisseaux ou les étangs sont dans les Forêts, il faut prendre les devants au dessus & au dessous de l'endroit où il entre, & que les Piqueurs bordent l'eau des deux côtes avec des chiens en s'éloignant de dix pas du bord, si c'est un ruisseau, & de trente ou quarante pas, si c'est une Riviere ou un Etang; parce que l'eau qui découle du Cerf le long de ses Jambes tombant dans les voyes les efface & en ôte la connoissance aux chiens qui sur-allent à moins que le Cerf n'ait touché à des

branches qui leur rappellent le fentiment.

Après qu'un Cerf a battu l'eau il ne peut plus aller bien loin, il fait seulement encore quelques ruses au bout desquelles il se met sur le ventre, & attend quelque sois pour partir que les chiens lui sautent sur le Cimier: puis s'il lui reste de la force il fait encore une course & repasse l'eau, sinon il tient d'abord les abbois, & s'acule contre une Seppée, où il se désend contre

les chiens.

Les Cerfs dans la faison du Rut vendent quelquefois assez cher leur vie : ils vont à grands grands coups d'Andouillers, tuent des chiens, viennent même sur les hommes & blessent leurs chevaux; mais quand ils ont mis bas, ils se deffendentà coups de pied de devant & de derriere. Lorsqu'ils ont leur Tête & qu'ils veulent venir à la charge, il faut aller par derriere eux, & tacher de les faire repartir & les suivre de si près qu'ils n'ayent pas le temps de retourner la Tête, puis leur donner un coup de coûteau, s'il se peut, au deffaut de l'Epaule, ou du moins leur couper le Jarret: ils tombent d'abord & les chiens les environnent. Alors il faut les achever d'un coup de coûteau au dessaut de l'E- paule & laisser fouler les chiens à leur aise; alors on sonne la mort du Cerf du gros ton de la Trompe, & quelques fanfarres asin que les chiens qui traînent, après les autres viennent aussi: car rien ne réjoüit plus les chiens à la Chasse que de fouler un Cerf ou la Bête qu'ils ont prise, & ensuite de la manger. Quand les chiens ont foulé tout leur saoul on les fait retirer & même on les éloigne un peu du Cerf, on leur crie, arrière, arrière, & voicy l'ordre qui s'observe dans la Venerie du Roy & chez les Princes:

Le Sous-Lieutenant, ou le plus ancien des Gentilshommes de la Venerie met pied à terre, leve le pied droit de devant du Cerf, & le donne au Lieutenant, celui-cy va porter le pied au Grand Veneur, s'il est à la Chasse, & ce dernier le presente au Roy.

Chez les Princes & les Seigneurs le premier Piqueur leve le pied du Cerf & va le porter au Commandant de l'Equipage ; qui le presente au Prince ou au Seigneur;

la conserver il faut être prompt à mettre pied-à-terre & à la lever, autrement comme elle est fort tendre les chiens ne man-

queroient pas de la manger.

Pour revenir à la prise du Cerf, quand on veut bien dresser une Meute, aussi-tôt que les chiens ont soulé, il faut les faire retirer environ à cent pas delà, & pendant qu'on les retient on leve une Epaule du Cerf que l'on dépoüille, on se met dans une place éloignée du corps, & tenant l'Epaule par le pied on excite les chiens, & l'on sonne comme pour la curée, ou la vûë du Cerf: les chiens accourent aussi-tôt & on leur abandonne cette Epaule, qu'ils dévorent tout chaudement.

Cette curée faite sur le champ, sert infiniment à former les chiens: elle leur aprend à se rallier non seulement les uns aux autres, mais encore aux Piqueurs qu'ils entendent sonner, ils s'attachent d'avantage à chasser, tiennent mieux la voye, & deviennent plus hardis. Il faut observer néanmoins que quand par mal heur les chiens ont pris une Bête, il ne saut pas leur en faire curée aussi-tôt que l'Epaule du Cesses est mangée, on sonne auparavant la Retraite & un Valet de chien se met devant enles apellant hau tahaut, puis on les menne boire à une Marne ou Etang, ou à une Riviere, s'il y en a dans le voisinage, & l'on

s'en retourne au logis.

Aussi-tôt qu'ils sont arrivez on les met en un endroit propre selon la Saison, sur de belle paille fraîche, & on ne seur laisse point manquer d'eau, parce qu'ils boivent beauçoup au retour de la Chasse. Tandis qu'on ramenne les chiens, on laisse un valet de Limier ou un Valet de chiens pour garder le Cers. Aussi-tôt que le Cers est arrivé on prepare la curée de la maniere qu'on va voir dans le chapitre suivant. L'usage chez le Roy, est que celui qui a Relayé le dernier conduit la Charette & amenne le Cers au Quartier de la Venerie.

### CHAPITRE XXXI.

Comment on prepare la curée aux chiens, de l'ordre que l'on y observe, du droit du Roy & des Veneurs.

Uand le Cerf est arrivé au Quartier de la Venerie, on choisit une place sur l'Herbe auprès du chenil, où l'on fait apporter [ à proportion du nombre des chiens ] deux Baquets remplis de Pain d'Orge coupé par petits morceaux: ensuite

H iij

si c'est dans l'Hyver on met sur le seu deux Chaudieres pleines d'eau qu'on fait bouillir, & l'on jette dans chacune trois livres de graisse, pour en tremper le Pain dans les Baquets. Si c'est dans l'Eté, au lieu de graisse, on prend deux sceaux de lait fraîchement tiré, ou bien on sair bouillir une Chaudronnée d'eau avec deux ou trois livres de graisse on en trempe demi le Pain & l'on y met ensuire le lair. Pendant que la Moye se prepare, on renverse le Cerf sur le dos & on l'emperche, c'est-à-dire, on lui met la Tête sous les Epaules pour l'habiller plus facilement. On commence à lors pour lever la Nape ou la Peau du Cerf, à inciser les quatre Jambes au dessous des Genoux, & l'on fend cette Peau entre les Jambes en montant toujours vers la poitrine jusqu'à la gorge & au coin des machoires : on incise en suite depuis la poitrine dans toute la longueur du ventre jusqu'entre les cuisses, & dela on remonte par les jarrets jusqu'à la queuë; on leve après cela proprement la Nape sans la couper & sans y laisser de chair. Pendant qu'on habille le Cerf, on fait tenir dans le chenil un Valet pour empêcher les chiens qui sentent leur proye de crier &

de se battre. Il faut que les Valets de Limiers soient presents : il est bon même qu'ils aménent leurs chiens, pour les faire fouler à la Tête du Cerf qu'on levera pour cet effet après qu'il sera dépouillé, à moins qu'on ne soit dans la Saison où la Tête des Cerfs se refait, & par conséquent est encore tendre, comme à la fin d'Avril ou à la my-May, auquel cas on leve la tête dès la mort du Cerf pour la porter à la Reine suivant l'usage de la Venerie du Roi. Dans tout autre temps; il faut faire fouler les Limiers deux à deux à la Tête, & voicy comme cela se fait. On met la tête devant eux, & on n'en laisse fouler qu'un à la fois pour empêcher qu'ils ne se battent : cependant pour les animer on les agace l'un contre l'autre, ensuite on les laisse un peu manger chacun à leur tour, puis on les carresse & on les fait retirer.

Quand on ne peut pas faire fouler les Limiers parce que les Cerfs ont mis bas, ou que les Têtes se resont, on leur donne une partie du droit du Limier qui est le Rognon, le Cœur & le Foye, & on leur parle comme à la Chasse, lorsqu'ils sont à suivre les voyes, après, après velleci aller; & soit qu'ils soulent à la tête du Cerf, soit

Hiiij

qu'on les fasse fouler au droit du Limier, on leur laisse la botte au col, on leur tient le Trait déployé & on leur parle comme au laisser courre.

Après que le Cerf est dépouillé, ce qui est l'affaire des Valets de chiens soit or dinaires soit particuliers, le Maître Valer leve la venaison & commence par les menus droits qui sont le Musle, la Langue, les Oreilles, les Dintiers, le franc-boyau. la veine du cœur, & les pètits filets attachez aux reins. Si c'est dans le tems de la cervaison, on leve encore les quatre nœuds qui se prennent au défaut des Epaules & aux blancs attenant les Cuisses: on pend le tout à un crochet que tient un Valet de Limier pour être porté à la Cuisine de la bouche du Roy ou de la Reine. Pour procéder à l'ouverture du Cerf, on incise d'abord la gorge, on en ôte le gozier, & on le jette : ensuite on prend l'herbiére, on la coupe & on la fait passer à travers la poitrine; on ouvre après cela le dessus du ventre, & l'on en tire la panse & les boyaux gu'un Valet de chiens va bien laver & qu'il apporte ensuite sur les Baquets, dans lesquels se fait la Moye, pour les couper par petits morceaux & les mêler avec le pain on garde seulement comme nous avons dit le franc Boyau & les petits filets qui font partie des menus droits destinés à la Cuisine de la bouche On achéve ainsi la dissection du Cerf: on leve les Epaules & les grands filets qui sont attachés tout au long du dos depuis le dessous des épaules jusqu'aux reins attenant les hanches: On leve ensuite le gros des nombres, qui se prend dans l'entre-deux du gros des Cuisles, & l'on coupe enfin successivement les Cuisses, la Jambe & le Cimier, le coffre & le col restent pour les Chiens avec la moye, & si l'on veur on garde les Epaules pour donner aux chiens maigres après la curée. Après cela voicy le partage qui se fait des meilleurs endroits du Cert.

Après que les menus droits & la hampe ont été portés à la Cuisine du Roi, on porte le Cimier à M. le grand Veneur, puis les grands filets avec une Cuisse au Lieutemant, & le reste se distribuë ainsi. Le gros des nombres appartient au Sous-Lieutenant, l'Epaule droite au Gentilhomme de la Venerie qui a laissé courre, & la Cuisse qui reste aux autres Gentils-hommes. Les Valets de Limiers ont l'Espaule gauche, le Maître Valet de chiens a

les côtez du cimier lorsqu'on ne les leve point, & les autres Valets prennent ordinairement un morceau de Foye pour le

fricasser, ou bien les Flanchards.

On ne manque point de tirer du Cœur un petit Os appellé la croix du Cerf qu'on remet au Lieutenant pour la Reine ou pour M. le grand Veneur. On prétend que cet Os a la propriété de faciliter l'accouchement des femmes & de les fortisser, on le leur fait prendre au fort du travail rapé ou broyé dans un demi verre de bon vin blanc, & aussi-tôt elles sont delivrées.

Pendant la cervaison qui dure depuis la fin de Juin jusqu'à la my Septembre on donne très peu de venaison aux chiens, parce qu'elle est trop grasse & leur fait mal principalement dans les grandes chaleurs; mais au dessaut de venaison, on leur sait de bonne Moye détrempée avec du lait & le sang du Cerf, dont on leur abandonne aussi le coffre.

Dans l'Hyver on ne leve point de venaifon; on la reserve pour les chiens à qui dans ce temps elle est necessaire, parce qu'elle leur sait une bonne nourriture & les réchausse, aussi les grandes Curées ne sont elles jamais de mal aux chiens dans pHyver, mais au contraire un bon corps, Pour achever tout ce qui concerne la curée du Cerf, tandis qu'on l'ouvre & qu'on le vuide on en ramasse le sang dans une chaudiere pour mêler à la Moye, & après qu'il est dépecé on laisse le cossre sur la Nappe. Quand la panse & les Boyaux font coupés par morceaux dans les baquets avec le pain, on y jette l'eau qu'on a fait bouillir avec la graisse, & l'on remuë le tout pour faire tremper le pain: voilà comment se fait la Moye pendant l'Hyver ou depuis l'Automne jusqu'à la fin de May. Dans l'Eté, comme nous avons dit, au lieu de venaison on y met du lait; on sert la Moye aux chiens sur un grand drap que l'on étend à terre auprès des Baquets. Lors qu'on voit faire la Curée, il faut songer à ôter ses gands : car lorsque les Valets de chiens apperçoivent quelqu'un qui a des gands aux mains, ils ont le droit de les lui ôter, & c'est un usage qui se pratique sans exception dans la Venerie du Roy depuis un temps immémoriales sons

Aussi-tôt que la Curée est prête, le Lieutenant va trouver M. le grand Veneur pour en avertir le Roy, & en son absence la vertit lui-même. Alors le Maître Valet

de chiens se fait apporter par un autre Va ler, des Houssines de Coudre ou de Bou Jeau: il en donne deux au Lieutenant, le Lieutenant les remet au grand Veneur qui les presente toutes deux au Roy: Sa Ma jesté en choisit une, & le grand Veneur garde l'autre. Pendant tout ce cérémonial le Lieutenant, le Sous-Lieutenant, les Gentilshommes de la Venerie, les Valets de Limiers & les Valets de chiens sont presens, ayant tous la trompe en Echarpe, Sil se trouve à la Curée ou des Princes. ou des Seigneurs, le Lieutenant leur presente des Baguettes, & le Maître Valet de chiens en distribuë pareillement à toutes les personnes de qualité qui sont à lors auprès du Roy & au Sous-Lieutenant & Gentilshommes de la Venerie. Ces Baguettes ne sont pas seulement un ornement de la cérémonie, elles servent encore à empêcher les chiens de se battre pendant la Curée & à les écarter quand ils s'approchent du Roy; ou des Personnes de sa suite Tout étant prêt, M. le grand Veneur sonne avec sa Trompe d'Argent pour faire venit les chiens à la Moye, & aussi-tôt le Lieurenant, le Sous-Lieutenant & les Gentils hommes donnent tous ensemble; en mês me temps le Valet de chiens, qui est dans le Chenil, les lache tous, & ils accourrent

à toutes jambes au son du cor.

Tandis qu'ils mangent, on ne cesse point de sonner du gros Ton de la Trompe comme on sonne pour chiens à la Chasse; ensuite les Gentilshommes de la Venerie, ou dans les Equipages des Princes les Piqueurs vont au coffre du Cerf qu'on a mis cinquante pas de là sur l'Herbe & sonnent du grêle de la Trompe pour faire venir les chiens. Là on les égaye par le son, du cor, on les flatte, on leur parle en termes de Chasse, on les nomme la plûpart. par leurs noms, & on caresse particulierement ceux qui ont bien chassé. Rien ne les anime d'avantage, ils entendent mieux à la Chasse la voix de celui qui leur parle & se rallient mieux à sa voix.

Quand tout est mangé on ôte la cuirasse du Cerf, & pour couronner le Festin, un Valet de chien prend les menus boyeaux que l'on a mis exprès à part, & les mettant au bout d'une fourche de bois appelle les chiens en leur criant comme à la chasse ho tahaut tahaut, & cette espèce de dessert s'appelle le forhu. Lorsque tous les chiens sont rassemblés autour de lui, il jette le forha

au milieu d'eux, & l'on sonne comme als vûë du Cerf. Ce dernier régal ne se fait ainsi que pour apprendre aux chiens à se rallier auprès des Piqueurs lorsqu'ils sont écartés sur un deffaut ou sur un retour, ou pour les faire requêter & reprendre les voyes. Le forhu, n'est guéres d'usage que dans les Meures des Seigneurs, où les chiens ne chassent pas aussi souvent que dans la Venerie du Roy: au reste rien n'est plus plaifant que de voir les chiens autour du forhu tous la Tête levée & attentifs aux mouvemens de la Fourche, fauter jusque sur les épaules du Valet de chiens qui la proméne & la jette ensuite sur le fourhu, qui disparoît en un instant. La Curée finie on sonne la retraite, & on fait rentrer les chiens dans le Chenil en les comptant à mesure qu'ils rentrent, pour s'assurer s'il n'en manque point & faire chercher ceux qui peuvent manquer; le jour suivant on laisse reposer les chiens jusqu'à huit ou neuf heures du matin, & on ne leur laisse point manquer d'eau; si même ils ont laissé de la Moye on la porte dans le Chenil, & ils la mangent toute la nuit.

Sur les 9.00 10. heures, du matin après les avoir bien nettoyés on les méne à l'ébat, c'est à dire promener, une heure après on leur présente du pain: mais la plûpart n'en veulent point, parce qu'ils sont en-

core pleins de curée.

Comme le service qu'on tire des chiens dépend entiérement de leur santé, tout roule sur les Valets qui en ont soin: on ne peut donc trop leur recommander de tenir leurs chiens proprement, & de les changer souvent de paille; car plus les chiens font nétoyés & tenus propres, moins ils sont sujets à la galle, aux dartres, & aux autres maladies, qui ne proviennent que de la tête. Il faut au retour de la Chasse leur régarder toujours aux Jambes, afin de voir s'ils n'ont point d'épine & s'ils n'ont point les Pieds dessolez ou échauffés par la leicheresse, car cela leur arrive souvent particulierement dans l'Hyver quand ils ont courru dans les neiges.

#### CHAPITRE XXXII.

La maniere de Requêter les Cerfs qui ont été manqués par les Chiens.

L arrive quelquefois qu'on manque un Cerf qui a été courru & mis à bout par les chiens, soit à cause de la nuit qui sur vient avant que la Chasse soit sinie, soit parceque le Cerf est entré dans un Etang d'où l'on n'a pû le faire partir. Car lois qu'ils peuvent prendre terre dans des joncs, ou lors qu'ils trouvent quelque butte for mée dans les mollieres d'un Etang, ils v restent sur le ventre jusqu'à ce que la nuit vienne, ou jusqu'à ce qu'ils n'entendent plus le bruit des chiens ni le son des Cors, & n'en sortent quelque fois qu'à plus de mi nuit. Les Veneurs sont donc obligés de se retirer dans le Village le plus proche, après avoir pris les devants avec leurs chiens, & le lendemain à la pointe du jour ils se trouvent tous autour de l'Etang où le Cerf s'est jetté la veille pour voir par où il est sorty & faire reprendre les voyes aux chiens. Il faut néanmoins distinguer les Saisons & se régler sur l'étendue de l'Etang: car si c'est en Eté & que cet Etang soit assez petit pour le pouvoir environner, on mene les chiens à la premiere Ferme, & on les fait mettre sur la paille après les avoir fait souper, ensuite on envoye au Quartier de la Venerie, ou de l'équipage du Seigneur pour avertir les Valets de Limiers de venit toute la nuit avec leurs chiens, afin d'êrre

arrivez à la pointe du jour & de requêter le Cerf manqué. Cependant le soir tout le monde se range autour de l'Etang chacun vec sa Trompe, on sonne de temps en temps, on allume des feux, & l'on fait grand bruit, afin d'empêcher le Cerfde ne fortir, s'il se peut, qu'au lendemain matin, ou du moins le plus tard qu'il sera possible & que les Limiers, ou à leur défaut les chiens courans reprenant les voyes

les emportent plus aisement.

Dans l'Hyver, cette veillée de Chasse est impraticable à cause du froid & de la longueur des nuits : on est obligé, comme nous avons dit, de se retirer dans quelque Village & d'attendre au lendemain matin pour reprendre les voyes avec les Limiers. Car aussi-tôt que le Cerf est sorti de l'Etang il fait de grandes ruses, donne dans le change, & le fait marcher avec luy: Ensuite s'il en a la force il le quitte & retourne dans le Canton, d'où il a été lancé. Ce Cerf au reste est aisé à reconnoître par le pied; il appuye beaucoup sur le talon, va d'assurance & les pinces de devant ouvertes, il a les allures grandes, & les pieds de derriere passent un peu ceux de devant.

Souvent il bat les grands chemins, allant & revenant sur ses voyes; ou s'il est à bout, il entre dans le fort, se met sur le ventre, y reste environ une demie heure, se leve ensuite & à dix pas de-là se remet encore sur le ventre. Il est quelquesois si fatigué qu'il fait de cette maniere en une nuit, ou même en la moitié d'une nuit, plus de dix reposées. On croiroit qu'il est accompagné de plusieurs Cers, mais il ne faut pas s'y tromper, non plus qu'aux sumées qu'il jette alors petites, seches, & brûlées, ce qui ne provient que de la chaleur & de la fatigue qu'il a eües la veille: car ces sumées n'en sont pas moins bonnes, & ont toute la forme de celles d'un Cers fait.

Je reviens à la maniere de requêter ce même Cerf. Il faut le lendemain que les Gentilshommes de la Venerie, les Piqueurs & les Valets de Limiers ayent tous déjeuné & foient prêts à partir à la pointe du jour avec leurs chiens. Les Gentilshommes se fépareront en divers cantons de la Forêt, ayant avec eux chacun un Valet de Limiers pendant que quelques uns iront prendre les voyes au bord de l'Etang, les autres battront les grands chemins qui traversent la Forêt, ou les grands Buissons, pour tâcher

de revoir du Cerf; & ceux qui le rencontreront ne manqueront point aussi-tôt de sonner, afin qu'on le joigne au plus vite, & qu'on fasse marcher les chiens couplés, qui suivront de loin pour être toujours prêts. Il faut quand on trouve le Cerf, le poursuivre sans perdre de temps & tâcher de le relancer: & comme on renouvelle de voyes, il faut envoyer au plus vîte un Relais à l'endroit où l'on juge à sa refuite qu'il peut aller, & ensuite faire avancer la Meute pour être prête à donner quand on voudra; car si le Cerf n'a pas grande force dès qu'on l'aura redonné aux chiens, on le verra gagner fon Etang, mais si c'est pour la seconde fois & s'il est à bout, on aura de la peine à l'en faire partir à moins que d'avoir un Bateau tout prêt pour le forcer à en décamper. Or quand les Limiers l'auront relancé, & que les autres chiens seront sur les voyes, il faut bien les y maintenir : car c'est alors que votre Cerf se sentant fort affoibly mettra toutes ses ruses en usage. D'abord il tera bondir le change, & s'accompagnera quelque temps, ensuite il quittera le change, & après avoir fait un retour, il se mettra sur le ventre; mais il ne faut pas presser les

chiens, ils ne manqueront pas de montrer le change, & s'ils n'appuyent pas sur les voyes, c'est une marque que le Cers s'est separé. Il faut donc en ce cas faire revenir vos chiens par dessus les mêmes voyes, ils retrouveront aisément le retour, & le Cers ne partira point qu'ils ne soient prêts

de lui sauter sur le cimier.

Si le Cerf étant relancé paroît vouloir retourner vers l'Etang, il faut qu'un Piqueur prenne les devants, & que quand le Cerf viendra pour se jetter dans cet Etang, il le coure aussi-tôt & qu'il tâche de lui couper le Jarret; car lorsque les Cerfs sont à bout, si on les laisse une sois rentrer dans l'Etang d'où on les a déja fait partir, ils n'en sortent plus & passent presque une journée entiere cachés dans les Joncs ou dans les Roseaux, & pourvû qu'ils puissent y prendre pied ils passent.

On en voit même qui s'y défendent jus-

On en voit même qui s'y défendent jusques aux abois contre les chiens, & qui les blessent, ou les tuent: ensorte qu'on est obligé de les tirer à coup de fusil; mais on n'en vient là qu'à l'extrémité, c'est-à-dire quand ils sont trop méchans, en tenant les abois, qu'ils tuent les chiens, & même qu'ils viennent à la charge sur les

piqueurs. Au surplus cela est permis, & il vaut mieux expédier le Cerf de cette maniere que de voir tuer les chiens sans pouvoir l'empêcher. La plus belle Chasse cependant est toujours de tuer le Cerf avec les Armes blanches, & de lui couper le Jarret avant qu'il rentre dans l'Etang, ou de

le faire noyer par les chiens.

Lorsqu'un Cerf n'est pas à bout de ses forces & qu'il a été manqué dans l'Hyver, parce que la nuit est survenue, on a bien de la peine à le requêter : parce qu'il bat beaucoup de Pays, & que souvent même il retourne dans le canton d'où il est parti. Or dans ce cas, il faut qu'un Piqueur & un Valet de Limier prennent les devans; & s'ils le rencontrent, le Valet de Limier tâchera de le relancer & de le détourner, pendant que le Piqueur avertira les autres Veneurs en sonnant de la Trompe; & s'ils lui répondent, il redoublera pour les faire venir avec les chiens. Il faut que ceux qui vont requêter un Cerfsoient bons connoisseurs, afin de reconnoître le pied de leur Cerf & de ne s'y pas méprendre; c'est pour cette raison que j'ay déja fait remarquer la necessité qu'il y avoit de revoir d'un Cerf, soit au laisser courre, soit au rembuchementlorsqu'il va d'assûrance, soit lorsqu'il fuie devant les chiens, afin de s'imprimer dans la mémoirela forme de son pied pour le reconnoître dans le change, ou quand il faut le re. quêter. Car les Cerfs qui ont été manqués vont quelquefois d'assurance, mais le plus souvent au trot : ensuite ils suyent en faisant leurs retours, ou percent tout d'un coup pour retourner dans leur canton; c'est en cette occasion qu'il faut bien remarquer le pied de votre Cerf, & éxaminer s'il est rond ou long, & s'il n'a point d'autre connoissance qui puisse le faire juger ce qu'il est. Si ces connoissances ne sont bien marquées elles ne paroîtront point dans les fuites comme s'il alloit d'assurance, c'est alors qu'il ne faut pas craindre de faire du bruit de peur de le lancer, au contraire lorsque l'on en revoit, il faut crier à haute voix sur le champ, vaule celets, vaule-celets lui-meme, vaule-celets, & sonner en même temps de la Trompe pour faire venir les Piqueurs, &pendant que deux tiendront les voyes, les autres prendront de grands de-vans pour le rencontrer & le couper. On est quelque fois à requêter un Cerf depuis le matin jusqu'à midy, où même encore plus long-temps; souvent il arrive aussi

qu'un Cerf qui aura été manqué le soir au bout d'une Forêt, marchera toute l'nuit, s'il en a la force, pour aller à l'autre bout, en faisant par tout des ruses. C'est pourquoy il faut que les Veneurs se partagent & se dispersent dans tous ses differents endroits, où l'on croit pouvoir le

rencontrer.

Si néanmoins on veut se donner un rendez-vous pour s'y rassembler & y amener les chiens & les chevaux, cela dépend des Chasseurs: mais comme chacun seroit bien alle d'avoir le tems de s'y préparer, ordinairement, quand on est éloigné du quartier, on fait suivre les chiens presqu'à la queue du Limier ou par des chemins de traverse, afin qu'ils soient prêts à donner en cas qu'on vienne à relancer le Cerfavec le Limier. Lorsque le Cerf va d'assurance, ou qu'il avance, il va toujours le pied ouvert par les grands efforts qu'il a faits dans les suites, & par l'extension de ses nerss: ensorte que si on ne le prend pas, il ira les pieds de devant ouverts pendant plus de trois mois, & quelquesois même pendant plus de six, selon qu'il aura été poussé à bout.

Tous les Cerfs qui ont été manqués, surl'iii néral les allures plus grandes que les autres Cerfs, qui n'ont point couru, & sont arge

cela toujours allarmés.

Où les Chasseurs ont le plus de peine à quêter, c'est dans les forêts conservées où il y a beaucoup de Cerss. Car, sans compter qu'il faut être extrêmement connoisseur, il passe tant de voyes qui croisent celles de votre Cerf, que le Limier se méprend à tout coup, à moins qu'on ne requête un Cerf tout-à-fait à bout, & qui ait été manqué dans un acul, ou autre lieu éloigné, ou qu'il soit bien reconnoissable par le pied.

Rien ne forme mieux un Veneur que de requêter des Cerfs, car c'est-là principalement qu'on apprend à démêler leurs ruses, à mener comme il faut un Limier, & toutes les rubriques de la Chasse du Cerf.

### CHAPITRE XXXIII.

Comment il faut séparer les quêtes, avec une Instruction aux jeunes Veneurs pour faire leurs quêtes dans les regles.

Nordre qui a toujours été pratiqué de mon tems, & qui se pratique encore aujourd'hui dans la Venerie du Roy & dans les équipages des Princes, est qu'après que les quêtes ont été séparées entre les Veneurs, soit qu'elles ayent été données par le Roy même, ou par le Grand Veneur, ou par celui qui commande à sa place, il n'est pas permis d'anticiper ni d'entreprendre sur la quête de son voisin ou de son camarade, sous quelque prétexte que ce puisse être: car l'honneur du Métier le défend, & cette ambition est condamnable. Il faut que les Veneurs ne s'attachent qu'à bien faire chacun leur queste, & qu'ils tâchent pour cet effet de rencontrer le Cerf & dele détourner, pour ensuite faire leur raport, sans s'écarter sur leurs voisins. C'est pourquoi il est nécessaire de connoître l'étenduë de sa quête & ce qui la sépare des autres, afin de ne point passer les limites.

La maniere la plus commode de séparer les quêtes, est de distribuer à tous les
Veneurs de petits billets, où chaque quêtéest désignée par tenans & aboutissans.
Voici la forme de ces billets: Quête depuis la route de tel lieu jusqu'au chemin
de tel village l'assemblée en tel lieu. Quête depuis le grand chemin de tel lieu jusqu'au chemin de tel païs, pour un tel,
assemblée en tel lieu. Ou bien: Quête à

à un tel buisson pour un tel, l'assemblée en tel lieu. Voilà pour la séparation des quêtes. Voyons maintenant ce qui s'obser, ve au moyen de cette séparation : s'il ar. rive qu'un Veneur rencontre un Cerf qui fortant de sa quête entre dans celle de son voisin, il doit le suivre jusqu'au bord de cette quête, & se contenter de le bris ser, pour tâcher de le détourner avec son voisin, s'il y consent, afin d'avoir un Cerf en cas de besoin pour le courre. Mais il faut que tout se passe dans l'ordre, & pour cet effet, quand le Veneur est au bord de la quête de son camarade, il doit l'appeller plusieurs fois de toute sa force pour l'avertir, jusqu'à ce qu'il lui ait répondu& qu'il vienne : aussi-tôt qu'il est arrivé, celui qui a rencontré le Cerf doit lui parler à peu près en ces termes. J'ai revû d'un Cerf qui vient de passer de ma queste dans 12 vôtre, voulez-vous que nous le rembuchions, & que nous le détournions enfemble? Si son camarade le trouve bon, comme il doit poliment y consentir, après avoir revû ensemble & rembuché le même Cert, ils prendront les devants chacun de leur côté, ou bien ils les prendront ensemble: mais il faut remarquer que c'est au Veneur chez lequel on détourne le Cerf à faire

marcher son Limier devant,

Lorsqu'un Gentilhomme de la Venerie, ou quelqu'autre Officier soit Lieutenant foit Sous-Lieutenant, amene un Cerf dans la quête d'un Valet de Limier ou même d'un autre Gentilhomme, il faut qu'il l'appelle de la même maniere: & il ne doit point passer outre ni suivre le Cerf, qu'il ne lui ait répondu & ne soit arrivé, afin de le détourner ensemble : mais c'est à celui qui est le plus haut en charge à faire son raport. Ainsi le Lieutenant a droit de le faire pour lui & pour le Gentilhomme dans la quête duquel est entré le Cerf, & par la même raison, ce droit apartient au Gentilhomme de la Venerie préférablement au Valet de Limier, en faisant néanmoins mention de lui, mais s'il arrivoit que celui chez lequel le Cerf est passé refusat de le détourner avec un autre, il faut se retirer sur le champ: car on n'a pas le droit de forcer la volonté de celui qui est sur son terrain ni de passer outre.

S'il arrivoit qu'un Veneur menât un Cerf dans la quête de son voisin, & qu'il sût haute heure ou déja tard, & saprès avoir apellé deux ou trois sois,

personne ne lui répondoit, pour être déja à l'assemblée, on peut en ce cas se mettre après le Cerf, le détourner, en faire son rapport, & le laisser coure se l'on vient à vos brisées, mais lors, qu'on amene un Cerf de sa quête dans celle d'un autre, si on le trouve brisé, il faut se retirer aussi-tôt, il n'est point permis de passer outre: c'est l'ordre du métier qui n'excepte personne. Dès que notre Cerf entre dans la quête d'un autre, nous n'y avons plus aucun droit, & il ne dépend que de la politesse du Veneur chez lequel il est entré de nous permettre de le détourner avec lui.

## CHAPITRE XXXIV.

# De la Vie des Cerfs.

IL n'est pas aisé de décider de la durée de la vie des Cerss: les Naturalistes sont partagés à cet égard. Quelques-uns prétendent qu'ils peuvent vivre deux cens ans. On lit dans Mezeray que du tems que M. de Gamache étoit Grand Veneur, Charles VI. en prit un dans la forêt de Sensis

qui portoit un Collier avec cette Inscription, Cafar hoc me donavit, Je tiens ce Présent de César. Il n'y a gueres d'apparence que ce fût d'un des anciens Césars, mais on peut conjecturer que c'étoit de quelque Empereur d'Occident, & que ce Cerf venoit des forêts d'Allemagne. Pour moi, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet, mon sentiment est que les Cerfs ne peuvent vivre plus de quarante ans. Il seroit aisé d'en faire l'expérience, en mettant dans un Parc un jeune Cerf avec quelques Biches, ils y ciendroient le Rut, & il faudroit en retirer les Faons qui en proviendroient, de peur qu'ils ne se battissent entr'eux, & qu'à la fin ils netuassent le vieux Cerf.

#### CHAPITRE XXXV.

Maniere de prendre les Cerfs dans les Toiles.

C'Est une chose assez curieuse que de voir de quelle maniere on prend les Cerss dans les toiles: voici les moyens dont on se sert pour y réussir.

Il faut d'abord avoir des toiles faites ex-

près d'environ huit pieds de hauteur, & nombre de fourches de la même hauteur que les toiles; tout cela se transporte au lieu du Rendez-vous, dans la forêt où l'on veut prendre des Cerfs. Il est nécessaire aussi de se faire accompagner par une centaine de Païsans tous prêts à obéir au premier ordre. Lorsque tout est ainsi préparé, les Veneurs vont avec des Limiers dans les endroits de la forêt où ils sçavent qu'il y a beaucoup de Bêtes sauves; c'est à eux de remarquer combien il peut y en avoir ensemble, & où sont leurs demeures, asin de les détourner.

Ils doivent aussi observer combien l'enceinte peut avoir de tour: Ils viennent ensuite au Rendez-vous pour y faire leur raport, & sur les connoissances qu'ils en donnent, de peur que les Bêtes ne suyent & n'abandonnent leurs demeures, on sait d'abord
ranger les Païsans autour de l'enceinte, &
on leur recommande de n'y saire aucun
bruit: quand même les Bêtes viendroient à
eux, ils doivent seulement tâcher de les détourner, en faisant quelques mouvemens
pour les saire retourner sur leurs pas. Pendant
que les Païsans s'arrangent autour de cette
enceinte, il est bon de remarquer prompte-

ment les endroits les plus aisés pour y placer les toiles, & il faut que tout soit servi avec assez de diligence, pour qu'en moins de deux heures les toiles soient tenduës & élevées avec les fourches; on les attache ensuite par le bas aux anneaux qui y sont mis exprès, & il faut avoir soin de les affermir de façon qu'elles soient en état de resister aux efforts que les Bêtes pourroient faire pour sortir.

Toutes les toiles doivent être tenduës à une égale hauteur, parce que s'il y en avoit. de plus basses les unes que les autres, les Bêtes pourroient les remarquer & se sauver par dessus; les toiles ainsi préparées, on fait entrer deux Veneurs dans l'enceinte pour observer de plus près le nombre des Bêtes, il faut prendre garde de ne pas les effaroucher, ainsi il doit avoir l'attention de faire le moins de bruit qu'il est possible. Après tous ces arrangemens, il est bon de rester un certain tems sans rien entreprendre, c'està-dire huit jours pour le moins, pendant lesquelsil faut toujours avoir du monde pour veiller autour de cette enceinte, & principalement la premiere nuit dans laquelle lfaut de deux heures en deux heures visiter les toiles, parce qu'elles se rompent quelquesois au défaut de la corde à laquelle

144

elles sont attachées. On entrera aussi chas que jour dans l'enceinte pour porter à manger aux Bêtes ausquelles on pourra se mon trer, afin de les aprivoiser peu à peu. Après la huitaine dix ou douze personnes entre. ront dans les toiles pour retrecir l'encein, te, & faire une petite tranchée dans le bois, que l'on coupera dans les endroits ou ces hommes seront placés: on y tendra alors promptement des pieces de toiles que l'on détendra d'un autre côté. Tout étant bien en état, ces hommes sortiront de l'en ceinte qu'ils retreciront encore le lendemain en se servant des mêmes précautions que la veille. Il faut continuer chaque jour à donner à manger aux Bêtes, & cela dans un même endroit, que l'on choisira propre pour faire une petite allée d'environ trente pas de long & de trois pieds de large. Les jours suivans on retrecira encore l'enceinte jusqu'à ce qu'enfin elle se trouve reduite à la moitié de l'ancienne, & dans cette derniere on fera encore une separation qui la coupera en deux. Alorson levera une de ces pieces de toile, ce qui fera une espece de brêche: on l'attachera à la boucle avec un cordeau, de façon qu'après que les Bêtes y auront passées pour entrer dans l'autre moitié de l'enceinte, on puisse en tirant ce cordeau abattre la toile, & empêcher ainsi que les Bêtes n'y puissent retourner. Il faudra alors travailler à construire la petite allée dont je viens de parler, ce qui se fair de cette

Il faut avoir des pieux qui ayent plus de fix pieds de haut; & les enfoncer dans terre à un grand pied l'un de l'autre: & comme il peut se rencontrer des pierres qui empêcheroient de les placer, il est bon d'avoir des pics pour faire les trous nécessaires. Ces pieux ainsi disposés en espece de gallerie, il faut les garnir des deux côtés avec quantité de branches feüillées que l'on entrelassera d'une piece à l'autre, ensorte qu'on n'y voye aucun jour du haut en bas on couvrira le dessus avec des fascines en travers sur le pieu, que l'on arrêtera avec des barres;on plantera aussi deux gros pieux aux deux bouts & de chaque côté de cette allée, pour y mettre à chacun une petite porte afin d'être en état de retenir les Bêtes lorsqu'on apprehende d'en être forcé, & à la porte de dehors de cette gallerie, c'est à dire à trois pieds ou environ on fait un trou dans la terre assez grand pour con-

tenir une charette que l'on y fera entrer à reculons. Sur cette charette il y aura des Caissons ou Cabanes de bois de sapintoutes à jour, dans le milieu desquelles il y a une séparation en forme de trape, qui se leve par un homme placé au-dessus de cha. que cabane, & qui s'abaisse ensuite lors que les bêtes y sont entrées: chaque cabane peut contenir quatre bêtes. Lorsque la charette est ainsi placée, sept ou huit personnes entrent dans l'enceinte pour dé. tourner les bêtes & les conduire doucement à la galerie par dessus la toille qui est levée, & aussi-tôt qu'on en a le nombre qu'on souhaite, on abaisse les toilles, & on les arrête avec les anneaux, afin que les bêtes ne puissent pas retourner. Elles entrent ainsi dans la Galerie dont elles ne sont point effrayées, parce que les bran-ches touffuës dont elle est revêtuë ne leur representent que la forêt, & elles entrent ainsi d'elles mêmes dans la charette qui est au bout; & afin d'empêcher que les Cerss ne fassent du dégât dans les cabanes avec leurs têtes, on les arrête à l'entrée de la galerie avec des cordes qu'on leur passe au bas des meules, on les tient bien fermes, & pendant ce tems on leur scie les deux côtés de la tête au premier andouiller.

On n'attache ni les Cerfs ni les Biches dans les cabanes, & on a soin de leur donner à manger: en hyver c'est ordinairement du foin ou des choux, & en Eté on leur donne toujours quelque chose de verd; on en amene d'autres de la même façon, &on conduit ces animaux dans la forêt qu'on veut peupler. Si c'est dans la saison où les Biches sont pleines il faut les mener dans un endroit où elles n'ayent rien à craindre des Loups, dont elles ne pourroient pas alors se sauver à cause de leur pesanteur. Pour cela on environnera le lieu où on les mettra d'une cloison haute de six à huir pieds, afin qu'elles ne puissent ni sauter par dessus, ni être attaquées par les Loups: l'enclos où on les enferme doit être placé dans un Taillis, & il doit y avoir une marre où elles puissent aller boire. Lorsqu'elles on mis bas, on peut leur donner toute liberté dans le Parc ou dans la forêt. Il est à observer que tant que ces bêtes sont rensermées, il faut qu'il y ait un homme qui ait soin de leur donner à manger tous les jours: quand elles sont une fois en liberté, elles n'ont besoin de personne.

#### CHAPITRE XXXVI.

De la Race des Chiens, & de quel poil ils sont estimés plus propres à faire des Meutes.

ce qui concerne la Chasse du Cers, j'ai cru devoir parler du choix des Chiens propres à composer une Meute. J'ai remarqué en général que de tous poils, rouge, gris, noir & blanc, il se trouve de bons Chiens pour la chasse, & qu'il n'est question que de les bien choisir; ainsi l'on peut dire que le seul goût de ceux qui veulent former une Meute, doit décider du poil des Chiens.

Il y a néanmoins parmi les Chasseurs des poils plus estimés les uns que les autres, & par consequent on peut sur cela donner

quelques regles d'experience.

Les Chiens noirs ou rouges qui ont des marques d'ardeur, c'est-à-dire des taches de seu ou couleur de poil de Renard aux deux côtés des jouës, aux yeux & aux jambes, sont d'ordinaire plus ardens, & ce

qu'on appelle Chiens d'entreprise: mais il ne faut pas qu'ils ayent trop de blanc, car les taches blanches dénotent presque touours un chien flasque sans courage & froid. Les Chiens noirs ne chassent pas si bien dans les grandes châleurs que les Chiens blancs, mais dans un tems frais ils ont plus d'ardeur; ceux qui ont le poil gris-de-loup sont fort bons quand ils ont à peu près les marques que je viens de désigner, & tous ces differens poils en général font des chiens propres à toutes sortes de chasses.

On voit cependant qu'aujourd'hui la plus part des Seigneurs qui forment des Meutes présérent les Chiens blancs aux autres, & il faut avouer qu'en effet ce poil est le plus beau de tous; de plus ils n'ont pas moins d'ardeur que les autres: ils ont le nez bon & beaucoup de force à proportion de leur taille: ils resistent mieux dans les grandes chaleurs que les autres Chiens, & ne sont

pas si-tôt rendus.

Par raport à la taille des Chiens, ceux d'une taille médiocre sont plus vigoureux & courent plus long-tems que les Chiens élancés & de haute taille: ces derniers n'ont que le premier feu, & après le premier relais, ils ne sçauroient plus suivre les autres. il faut donc pour faire un bon Chien de chasse, qu'il ne soit ni trop grand ni trop petit, qu'il ait la tête bien faite, le nez ni trop gros ni trop menu, les oreilles longues & bien taillées, le rable un peu épais, la cuisse ronde & bien jaretée, la queue un peu grosse près des reins & même au bout, ce qui est particulierement un signe de force & de vîtesse, qu'il ait les pieds fecs & petits, & non point de grands pieds larges faits en pates d'Oye, & qui se desso.

lent à la premiere course.

Il y a une espece de Chiens à gros poil qui percent mieux dans les joncs que les autres, & battent mieux les eaux après les Cerfs. Les Chiens blancs sont ordinairement plûtôt formés que ceux d'un autre elpece. Il est vrai que les Chiens noirs & rouges ont plus d'ardeur que les Chiens blancs, mais par cette raison aussi ils sont plus aisez à s'emporter, & d'ailleurs ils sont plus propres aux Seigneurs & aux Gentilshommes qui veulent courir toutes sortes de Bêtes, qu'aux princes qui ne courrent que le Cerf.

Lorsqu'on a une bonne Meute de chiens blancs tels que je viens de les décrire, il faut pour leur donner du nez les faire chas-

ser le Liévre deux fois la Semaine, & que les Piqueurs n'épargnent point les coups de souet & de houssine pour les rendre attentifs & dociles, & pour leur apprendre tirer aux autres, & à tourner où l'on youdra. Ensuite on les fera chasser le Cerf ou le Chevreuil & en peu de temps ils seront formés. Il faut d'abord user de châtiment avec ces sortes de chiens, parce que. au commencement ils sont un peu fols & chassent tout ce qui se presente devant eux: mais quand ils sont une fois réduits, ils chassent mieux & donnent plus de plaisir que les Chiens de tout autre poil : Ils sçavent bien sur tout rapprocher un Cerf, ou un Chevreüil forlongé devant eux & gardent le change à merveille. Il faut être soigneux d'en tirer de la racepour renouveller detemps en temps la Meute & pour cet effet choisirles meilleurspour mettre avec de bonnes Lices dont on soit sûr; les Lices portent environ neuf Semaines, ce qui revient à soixante-quatre ou soixante-cinq jours. Aussi-tôt qu'elles entrent en chaleur il faut les séparer des Chiens & en choisir une Chienne bien faite & bien taillée qu'on fera couvrir non par un vieux Chien, non par un coupeur, ou par un pillard, mais

par un des meilleurs Chiens de la Meute qu'on aura soin de ne point faire chasser le lendemain. Quand la chaleur des Lices est passée, il faut les remettre avec les autres chiens, & ne les pas faire non plus chasser si-tôt, de crainte que cela ne les fasse couler : quand on s'apperçoit qu'elles sont pleines, on peut si l'on veut les faire chas-Ter encore deux ou trois fois; mais lors. qu'elles sont à my-terme, il ne faut plus absolument qu'elles courent. Douze jours avant qu'elles fassent leurs petits il faut les ôter d'avec les Chiens de Meute & les mettre à part dans un petit Chenil sur de la paille fraîche qu'on aura soin de renou-veller tous les deux ou trois jours, asin qu'elles mettent bas plus commodement. On fera nourrir les jeunes chiens dans un Village, ou dans quelque Ferme jusqu'à ce qu'ils ayent onze ou douze mois : ensuite on les mettra dans le Chenil avec les autres afin de les accoutumer à ailer au couple, & à connoître ceux qui en ont foin, Il ne faut pas dans le commencement traiter rudement ni battre ces jeunes Chiens, parce que cela les rend farouches: il faut au contraire les caresser & les promener souvent en les tenant par un bout de couple ou de Lesse qu'on leur met au col, à mesure qu'ils se fortissent. On les couple ou avec des Lisses ou avec quelques vieux Chiens qui soient doux pour les mener matin & soir à l'Ebat ou à la promenade, & par ce moyen on les dresse en peu de temps à aller au couple. Il ne saut pas les faire courir avant qu'ils ayent 14 mois, car quand ils courent plus jeunes ils sont en danger de s'épuiser & par conséquent d'être bien-tôt hors de service.

Le pain des chiens doit être de bon orge & cuit de trois jours: ce pain les tient frais & les nourrit bien: le pain de Seigle les relâche trop & par cette raison ne leur vaut rien. Il n'appartient qu'au Roy de faire manger du pain de Froment à ses chiens, ceux de la grande Venerie sous Henry IV & sous Louis X III n'en mangeoient pas d'autre, & le pain d'Orge étoit pour les autres Meutes.

Pour revenir aux chiens blancs, ils sont tellement estimés en France, que le Roy, les Princes, & les Seigneurs n'en ont que de ce poil dans leur Meutes; mais comme le Pays n'enscauroit sournir une assez grande quantité, on en fait venir beaucoup d'Angleterre, & ces derniers ont cela de

commode qu'ils sont plus aisés à nourir parce qu'ils sont fort gourmands, qu'ils aiment le carnage & la soupe, & que pour vu qu'ils ayent à manger leur saoul ils sont toûjours en bon état. Cependant lors qu'on les mene à la Chasse, il faut leur donner très peu de pain, parce qu'autrement ils n'ont point d'haleine. A l'égard de chiens François le jour qu'ils chassent on leur retranche seulement la moitié de leur déjeuné, c'est-à-dire que si par repas il faut dix pains pour 50. chiens, on ne leur en donne que quatre ou cinq.

Comme bien des Seigneurs qui ont des chiens Anglois croyent qu'ils sont plus sages &plus dociles que les chiens François & qu'ils raprochent mieux un Cerf, je ne puis dissimuler sur cela mon sentiment & je rabats beaucoup des bonnes qualitez que l'on attribue ordinairement aux chiens Anglois. J'en ay fait chasser nombre de sois avec des chiens François, & je ne trouve pas qu'ils chassent à beaucoup prés d'aussi

bonne grace que les derniers.

Premierement ils ne crient pas si bien & leur menée n'est pas si belle que celle de nos Chiens: en criant ils ne sont que hurler, & dans les chaleurs ils vont quelquefois cinq cens pas en avant sans dire mot: de plus ils ne font pas grande diligence dans les forts, & dans les Pays fourrés ils ne vont d'ordinaire qu'au trot, où même le pas. Lorfqu'ils sont sur un retour, il faut pour les faire marcher devant & derriere eux, des hommes qui les fassent tirer aprés le Piqueur qui les fait chasser : or pen-dant ce temps-là le Cerf se forlonge de deux ou trois heures devant eux, ils sont donc obligés de le rapprocher & de regagner par leur vitesse le temps que leur lenteur leur a fait perdre en marchant dans des Pays fourez. Au reste les chiens Anglois ont leur mérite: ils vont comme des Leviers dans les plaines, dans les Futayes & généralement dans tous les Pays clairs ; ils sont dociles, & lorsqu'ils sentent un Cerf mal mené &qu'ils le detournent, ils renouvellent de Jambes, & vont bien plus vîte sur les sins d'un Cerf qu'au commence-ment de sa course. Lorsque les chiens sentent doubler la voye, ce qui arrive quand les Cerfs font leur retour, la pluspart encore gardent bien le change, mais non pas si vigoureusement que les chiensFrançois qui sont bien formés, comme ils ne requêtent pas non plus si bien. Je crois que ce que rend les chiens Anglois si souples, si dociles & si craintifs, c'est qu'on les bat bien plus que les nôtres pour les dresser & les faire chasser. J'ay vû de très - bonnes Meutes Angloises, une entre-autres qui appartenoit à M. le Prince de Condé, & qui faisoit toûjours des merveilles, & l'autre qui appartenoit à M. le Duc de Verneuil, l'un des plus grands Chasseurs de France & connoisseur s'il en fut jamais. Cette derniere Meute étoit peut-être unique, on l'avoit dressée avec tant de soin qu'elle couroit aujourd'hui le Cerf & le prenoit au milieu du change : que le lendemain elle couroit le Chevreuil, & le jour suivant le Liévre sans se déranger un instant. Les chiens bâtards qui proviennent de chiens Anglois & de lisses Françoises ou de lisses Angloises & de chiens François sont encore plus estimés, parce que essectivement ils sont mieux faits, qu'ils ont la menée beaucoup plus belle & qu'ils chafsent mieux que les véritables Anglois. Cette espéce de chiens est fort en vogue, on les mêle indifferemment dans les Meutes Angloises & Françoises, & la Venerie du Roy, n'est presque aujourd'hui composée que de ces chiens bâtards & d'Anglois Pay vû à M. le Duc de Boüillon une Meute de chiens bâtards Anglois qui gardoient parfaitement le change dans les Forêts les plus conservées, comme dans celles d'Evreux, de Conche, de Breteuil & de saint

Germain.

Quelque estime néanmoins qu'on fasse des véritables Anglois & des batards, je reviens encore aux chiens François, & je ne leur trouve qu'un défaut qui est de s'emporter en chassant, & de s'écarter plus que les Anglois, parce qu'ils ont aussi plus de feu. Au reste ils vont par tout également vîte, & à toutes jambes, quand ils sont sur un retour ils reviennent la queue sur les Reins, & requêtent avec toute l'ardeur possible pour retrouver les voyes de leurs Cerfs, & lorsqu'une fois ils sont sur les voyes, ils crient & chassent à grand bruit. Ensin pour dire ce que je pense, je crois les chiens François aussi sages lorsqu'ils sont formés par d'habiles Gens, & peut-être encore plus propres à garder le change que les Anglois. J'en ay fait toute ma vie l'expérience, non seulement dans la Venerie du Roy où il n'y avoit autre-fois que des chiens François & tout blancs, mais encore dans toutes les Meutes des

Princes & des Seigneurs de mon temps, & je puis assurer que quand nos chiens sont une fois réduits on en fait tout ce qu'on veut. J'en ay vû souvent à la Chasse gar-der le change presque tous ensemble: je les ay vû separer un Daguet d'avec des Bê, tes, démêler un Cerf qu'ils avoient chassé tout au plus pendant deux heures de quantité d'autres Cerfs dont il s'étoit accompagné, & aprés l'avoir démêlé le suivre sans le perdre un instant, le pousser à bout, & enfin le prendre : Ce que je dis est arrivé dans les Forêts les plus conservées, comme dans la Forêt de saint Germain, dans celle de Versailles, & dans celle de Compiégne. J'ay même vû dans la derniere où le change est très difficile à tenir, sur 60 chiens ou environ plus de 40. garder le change: quoiqu'il bondit à tous momens quantité de Cerfs devant eux, ils ne faisoient que tourner le Nez & passoient outre sans se tromper de voyes. Il faut remarquer que ce qui fait garder le change aux chiens Anglois, c'est qu'ils chassent bien plus lentement & tatent plus long-temps la voye que les chiens Fran-çois. Malgré la vivacité des derniers, j'en ay pourtant vû des Meutes entières toutes composées de chiens blancs, & deux particulierement, dont l'une appartenoit à Ma le Duc de Vendôme & l'autre à M. le Duc d'Elbeuf qui gardoient le change admirablement dans les Forêts les plus abondantes en Cerfs.

Au surplus quoique je semble donner la présérence aux chiens François, parce qu'en effet ils sont d'ordinaire plus beaux, mieux faits, d'une belle menée & beaucoup plus guais que tous les autres, je sçais que les chiens Anglois ont leur prix, & tout ce que je prétends conclure des remarques j'ay faites à ce sujet, c'est que les bons Chasseurs font les bons chiens, parce qu'ils leurs apprennent en les dressant à ne chasser qu'un Cerf à la fois, & à garder le change par tout.

Ilfaut observer en passant que les Lisses soit Angloises, soit Françoises & généralement tous les chiens de chasse perdent aprés qu'ils sont châtrés la meilleure partie de leur sentiment, & qu'ils n'ont presque plus de Nez, mais en récompense ils deviennent gras & se conservent mieux que

les autres.

#### CHAPITRE XXXVII.

De quelle taille & de quel poil on don choisir un Chien, pour en faire un Limier.

L faut dans une Meute de jeunes chiens en choisir un ou deux pour les dresser & les mettre à la main, c'est-à-dire pour leur apprendre à détourner un Cerf, un Chevreuil ou telle autre Bête qu'on voudra. Le poil noir mêlé d'un peu de rouge, ou de poil de Renard aux jambes, aux joues près du néz & aux yeux, & le poil entiérement rouge sans presque aucun mélange de blanc sont les meilleurs poils se-Ion moi, & marquent toûjours de l'ardeur: les taches blanches au contraire sur quelque poil que ce soit dénotent à coup sûr de la froideur & peu de courage: au reste le choix de la couleur dépend uniquement du goût. On peut même prendre un poil blanc ou gris, pourvû qu'il y ait quelques marques d'ardeur, & que le chien ait le néz un peu gros & les oreilles bien taillées, mais sur tout médiocrement longues: car les

les trop longues oreilles marquent ordinairement de la foiblesse & peu d'activité; il saut encore qu'un bon Limier ait la taille un peu plus grossiere & plus ramassée qu'un chien courant: Je veux avec cela qu'un Limier ait de la gayeté dans le bois, & j'aime mieux qu'il fatigue la main que d'être tranquille & sans ardeur. Il faut mener au bois les jeunes Limiers dès qu'ils ont dix ou douze mois, c'est le bon âge pour commencer à leur donner le sentiment du Cers ou de telle autre Bête, pour laquelle on les dresse.

#### CHAPITRE XXXVIII.

Des noms les plus convenables aux Chiens de Chasse.

Uoique rien ne soit plus arbitraire que les noms qu'on veut donner aux Chiens, néanmoins comme il arrive quesquesois que les gens qui ne sont pas Chasseurs leurs donnent des Noms impropres & bizarres, j'ai crû devoir établir à cet égard une régle observée par tous les bons Chasseurs & donner une Liste des

noms les plus ordinaires & les plus conve, nables, soit aux Limiers soit aux Chiens

courans.

La régle qu'on doit se prescrire en géné, ral par rapport aux noms, est de n'en point donner de trop longs ou de difficiles à retenir; si l'on pouvoit même n'en donner que d'une ou de deux Syllabes ce seroit sans doute le mieux: mais il faut du moins affecter dans les Noms que l'on donne aux Chiens les terminaisons les plus samilieres à leurs oreilles, tels que sont tous les noms en Aut & ceux que j'y joins dans la Liste suivante.

Baraut,
Ligaut,
Finault,
Ramonault,
Bellault,
Truault,
Badaut,
Lourdaut,
Souillaut,
Billaut,
Marmitaut,
Fillaut,
Rombault,

Duchesse,
Comtesse,
Gambade,
Moraille,
Drolesse,
Coquette,
Vitesse,
Charmante,
Tempête,
Tourmente,
Fillette,
Damette,
Gaillarde,

Robinaut,
Marfillaut,
Taraut,
Linaut,
Barillaud,
Toulifaut,
Larigaut,
Morgaut,
Fringaut,
Marpaut,
Gerbaut,
Mirault,
Lucidor,
Princeffe,

Ripaille,
Tant-belle,
Topase,
Rougeaut,
Soldat,
Verdaut,
Briffaut,
Vaillant,
Moricaut,
Lipaux,
Tiravaut,
Polidor,
Loripaut,
Brador.

#### CHAPITRE XXXIX.

Des Chevaux propres à courre le Cerf & des remedes les plus prompts à les guérir lorsqu'ils se blessent à la Chasse.

ES Seigneurs qui veulent se mettre en Equipage pour courre le Cerf peuvent, selon leur goût, se donner des Cheyaux François, Anglois, Barbes, &c. pourvû qu'ils soient tous bien choisis, qu'ils ayent la jambe large & perçent bien dans les Forts: car il s'en trouve qui ne peuvent point percer: mais comme dans ces disserentes espéces de Chevaux, les uns ont la bouche forte & les autres tendre, il saut leur donner à chacun des Mords de bride saits pour leur bouche: Il saut avec cela de grandes Selles dont les panneaux soient assez larges, & dont les Arçons ayent une bonne longueur, & non de petites Selles étroites & des Arçons courts qui soulent les Chevaux & fatiguent les Cavaliers.

## Remede pour l'Enclouûre des Chevaux.

Les Chevaux sont assez sujets à être blessés aux pieds par des chicots, soit dans les Taillis, soit dans les Forts. Pour prévenir ces accidents il faudroit les ferrerà l'Angloise & ne leur point parer le dessous du pied ni la fourchette qui muë d'ellemême, asin que la corne en devînt plus dure; mais quand un Cheval est blessé d'un cloud de Ruë, ou d'un chicot, on fait tirer d'abord par le Maréchal le chicot ou le clou, en élargissant un peu le trou qu'il a fait dans se sabot, enfuite on y fait couler de l'eau sorte la

meilleure que l'on peut trouver après Pavoir fait bouillir, puis on remplit le trou de boure afin qu'il n'y entre point d'ordure, & l'on remet le Fer avec trois cloux sans les river, afin que si l'on est obligé de remettre encore de l'eau forte on ne lui gâte pas le pied en faisant des efforts pour oter le fer : quand l'ordure auroit gagnéle poil il n'y a rien à craindre. Ce remede est e plus prompt de tous & guérit ces blefsures en très-peu de temps.

Aure Remede, pour l'Enclouûre pour les Ecorchures & les playes des Chevaux.

PRenez un gros d'Alun calciné, un gros de Raisine, deux gros de Couperose blanche & un gros de poudre à canon, pulverisez le tout ensemble, saites une ouverture à sa Playe, & faites-en sortir toute l'ordure: mettez-y ensuite de cette poudre, & il guérira dès la premiere opération. Si l'ordure est montée au poil, il taut laver la couronne du pied à l'endroit où est le mal avec de l'huile de Millepertuis mêlée avec égale partie de bonne graisse de Cheval, puis verser dans le trou de ladite poudre ; il n'est pas besoin de ligature.

# Remede pour la foulure des Chevaux.

Rien n'est plus ordinaire aux Chevaux que les soulures qui leur viennent près des épaules & dans d'autres endroits du corps, par des durillons qui se forment à la Selle & qui leur sont ensier la peau. Pour les guérir très-promptement il faut en les des sel lant prendre de l'eau-de-vie, en verser doucement sur l'enslure, & puis la froter avec du Savon jusqu'a ce qu'elle soit cou verte d'écume: on laissera degoûter l'eau peu-à-peu & l'on mettra la Selle par des sur les s'il s'y formoit de la matiere, il faudroit pour la faire sortir faire une incisson à l'enslure.

Quand le Cheval a un Cor, il faut abfolument le faire tomber: mais s'il n'est
qu'un peu écorché, il faut avoir de la
Cendre bien chaude & en jetter sur cette écorchure en ôtant la Selle, & pour qu'il
ne s'écorche plus il faut mettre à la Selle
un morceau de parchemin bien graissé,
après quoi on peut le monter & il ne

laissera pas de guérir.

precaution à prendre par rapport au Chevaux, lorsqu'ils sont échauffés, & qu'ils veulent boire.

Les. Chevaux ne font jamais malades de ne pas boire, mais ils peuvent le devenir lorsqu'étant échauffés on les laisse boire avec trop d'avidité. Quand un Cheval en courant le Cerf passe une Riviere, il n'y a point de danger de le laisser boire quelqueéchauffé qu'il soit : alors , pourvû qu'il courre encore à la sortie de l'eau (il ne faut pourtant pas le laisser boire tout son faoul) mais aussi-tôt qu'il leve la tête passez vîte afin qu'il ne songe plus à l'eau. Si vous passez une Riviere large & que votre Cheval veüille encore boire, vous pouvez le laisser boire encore une fois: mais quand il levera la tête, partez & mettez-le au galop, il n'y a nul accident à craindre, à moins qu'on ne force le Cheval qu'il faut bien ménager quand il est plein d'eau. Si a passage d'une Riviere vous empêchez de boire un Cheval, il y a un autre inconvénient, parce qu'il peut devenir forbu.

### Pour bien gouverner un Cheval.

Il faut tous les matins lui donner la moitié de son Avoine avant que de le faire boire & l'autre moitié aprés qu'il a bû. Quand il est reglé de cette maniere, si l'on est pressé de monter à cheval on le trouve toûjours tout prêt.

# Remede pour les Avives.

Lorsqu'un Cheval a les Avives, le Remede le plus souverain est de le faire saigner au cinquième Lampas, avec une dague ou corne de Cerf, & non avec une corne de Chevreüil, & au désaut avec un morceau debuis pointu, ou avec unpoinçon de fer. Il est bon aussi de lui percer les nazeaux de part en part & de lui mettre un peu de vinaigre dans les oreilles. Si l'on se trouvoit à la Chasse dans une Forêt où l'on ne pût point avoir toutes ces commodités, il faudroit couper un petit bâton de Coudre, le bien éguiser par le bout & le sicher dans le nazeau du Cheval pour le saire saigner: tous ces Remedes sont également bons.

# Pour les Tranchées des Chevaux.

Lorsqu'un Cheval a des Tranchées simples, il faut le promener & lui froter le ventre avec un bâton de Coudrier franc.

#### Pour les Tranchées Rouges.

Il faut prendre deux gros Poulets, & au défaut une bonne Poule, la tuer, en prendre les Tripailles & tout le dedans excepté le fiel, & tout chaudement les hacher bien menu. On met ce hachis dans une chopine de bon Vin blanc & l'on remuë bien le tout ensemble, puis on le fait avaler au Cheval. On le tient après cela chaudement & on le promene bien couvert.

#### FIN DE LA CHASSE DU CERF.



. r

A Section 1.

# Nouveau Traité 171 WHOMERE DU CHEVREUIL.

# CHASSE DO CHEVREUIL CHAPITRE I.

A Chasse du Chevreüil n'a pas moins d'agrément que celle du Cerf; il est vérité plus petit, mais il est plus gai, plus leger, & il bondit aussi loin qu'aucune autre Bête: il est aussi rusé que le Cers a des retours bien plus grands dans quelques endroits qu'il se retire. L'expérience instruit bien-tôt un homme qui s'adonne à cette Chasse de toutes les ruses que ces Bêtes mettent en usage pour se sauver des chiens, & des moyens dont il saut se servir pour les démêler.

Pour empêcher d'abord que le Chevreül ne fasse de si grands retours, il faut avoir des chiens extrémement viss qui le poursuivent avec ardeur & ne sui donnent pas le temps de ruser. Il est nécessaire aussi d'avoir deux bons Piqueurs pour bien conduire une Meute, & pour faire bien chasser. Pendant que l'un appuye les chiens dont il est sûr, quand le Chevreüil a donné le change, l'autre va rechercher, &

rompre les autres chiens, les ramene & les rallie à ceux qui chassent le Chevreuil de Meute; on doit avoir aussi deux Valets de Limier & des Valets de chiens autant

qu'il est nécessaire.

Les termes dont on se serte Chasse soit pour Quêter soit au laisser courre, sont précisément les mêmes qu'à la Chasse du Cers & on fait requêter de même. Les mêmes choses s'observent tant à la Mort qu'à la Curée: on sui leve le pied droit comme au Cers, on sonne de même durant toute la chasse: il n'y a de changement qu'au terme de sumées qu'on appelle moquettes en fait de Chevreüil: on se sert aussi du terme de Brocard en parlant d'un Daguet.

On distingue les Chevreuils en jeunes Chevreuils, Chevreuils de dix cors & vieux Chevreuils. On peut voir dans la figure cyjointe la difference du pied du Chevreuil d'avec celui de la Chevrette & des Faons.

#### CHAPITRE II.

Queste du Chevreüil.

I L est important pour les jeunes Veneurs qui vont à la chasse du Chevreuil





d'apprendre la maniere de les détourner & de les prendre, parce qu'ils changent de temps en temps de demeures saivant les Sailons. Au Printems ils demeurent prefque par-tout où ils trouvent à manger: ils s'attachent principalement au brou & au jet des Arbres qui commencent à pousser & qui ont une grande force, ce qui les rend comme yvres & les fait courir indiséremment où leurs visées les portent. Souvent même ils quittent les Forêts & vont dans les plaines, mais la nuit ils fe retirent dans les Bois, & ils préférent les Taillis de deux ans où ils viandent de même que les Cerfs, mais cependant avec plus de délicatesse.

En Été ils donnent quelquefois dans les Gagnages, mais peu souvent, & ils ne s'écartent guéres du Bois que quand ils veulent changer de Pays, quelquefois ils se retirent dans des Buissons; souvent aussi dans les grandes chaleurs ils vont dans les Marais pour y boire, mais ils ne se mettent point dans la fange comme les Cerfs.

L'Hyver ils ne quittent point les grands forts qui étant ordinairement fort épais de ramiers & de Genets, fournissent abondamment à leur nourriture. C'est-là que

les jeunes Veneurs doivent les chercher avec leur Limiers dont le sentiment est bien plus vis pour le Chevreüil que pour aucune autre Bête. Lorsque les Limiers en remontrent il faut leur parler dans les mêmes termes dont on se sert à la chasse du Cerf.

Les Chevreuils sont presque toujours deux ensemble, c'est-à-dre un Chevreuil & une Chevrette: parce qu'ordinairement les chevrettes ont deux Faons mâle & semelle; ils en peuvent même avoir jusqu'à trois, mais cela n'est pas commun: comme ils ont été nourris ensemble, ils y demeurent toujours jusqu'à ce que l'un des

deux soit pris ou tué.

Pour ne pas se méprendre dans la Quête du Chevreüil, il faut s'attacher à sçavoir bien distinguer son pied d'avec celui de la Chevrette: le pied de devant du Chevreüil est plus sort & plus gros que celui de derrière, les pinces de devant sont plus rondes que celles de la Chevrette; il a les côtés plus petits & le talon plus gros, ses os sont aussi plus petits & mieux tournés, & sa jambe plus large: ses allures sont un peu plus grandes proportionément à sa petitesse à sa legereté: le pied de la Chevrette est un peu plus creux, les pin-

ces plus pointuës & les côtés plus tran-

Cependant il faut qu'un Chevreüil mâle foit à sa troisséme ou quatriéme tête pour pouvoir être distingué d'une vieille Chevrette, parce que c'est dans ce temps-là que le pied se forme & véritablement il faut de l'expérience pour en voir la diffe-

rence du premier coup d'œil.

Pai dit cy-dessus que la vieillesse du cerf se connoissoit par le pied, il n'en est pas tout-à-fait de même du Chevreuil, à moins qu'il ne soit Chevreuil de dix cors : car alors il a le pied gros & usé, les côtés aussi usés au niveau de la solle, les pinces fort rondes & le talon gros à proportion du pied, les os gros & bien tournés: la jambe qui est large aux Chevreuils de dix cors est retrecie aux vieux Chevreuils. Dans les Pays graveleux & pierreux ils ont les pieds usés, mais dans les Pays doux & les grandes Landes, ils ont les pieds creux; tout cela, comme on le voit, demande de la part des jeunes Veneurs beaucoup d'attention & de pratique.

# CHAPITRE III.

Maniere de connoître la vieillesse du Chevreüil par la Tête.

A petite tête des Chevreuils commen-ce de même qu'aux Cerfs par deux petites dagues qui leur viennent à leur seconde année, & qu'il mettent bas tous les ans, comme je le dirai dans un autre chapitre: ils sont aussi long-temps que les Cerfs à parvenir au degré de Chevreuil de dix cors. Lorsqu'ils ont mis bas leurs petites dagues, ce qui arrive à leur seconde tête, ils commencent à en porter quatre, qui augmentent toutes les Années, & qu'ils mettent bas de même jusqu'à ce qu'ils en portent huit ou dix; alors ils sont Chevreuils de dix cors, mais il est rare qu'ils parviennent là, & ce sont de Chevreuils. Comme ils sont d'une petite stature, leur tête est petite à proportion, la vieillesse s'en connoît par le Merrein, qui est un peu haut & gros, les Andouillers de six, huit, ou dix branches sont bien rangés & portent ordinairement deux en montant & quelquefois trois; Un des andoüillers

176

Andouillers de chaque côté est renversé en arrière, le Merrein est bien perlé, la Meule large près du têt, & épaisse d'un assez grand tour & bien pierrée. Lorsqu'il est bien vieux les deux Meules se touchent & s'abaissent au niveau du têt, le tout à proportion de sa petite tête.

Il faut remarquer qu'un Chevreuil ne laisse pas d'être chevreuil de dix cors, quoiqu'en quelques Années il n'en porte que huit: cela est aisé à reconnoître par de grosses perlures bien élevées & par la

largeur & l'épaisseur de la Meule.

# CHAPITRE IV.

Tems auquel les Chevreuils sont en Rut!

rett fur la fin d'Octobre que les Chevreuils entrent au Rut, & ils le tiennent pendant quinze jours. Ils ne sont pas si inconstans que le Cerf qui tient le Rut avec autant de Bêtes qu'il en rencontre : le Chevreuil demeure toujours avec la même Chevrette qu'il ne quitte que rarement à aprés le Rut, à moins qu'il ne soit chasse par les chiens; ou poursuivi par les Loups.

Lorsque la Chevrette veut mettre bas; elle se sépare du Chevreüil, & se retire dans des lieux sort épais & peu fréquentés; elle reste avec ses Faons pendant dix ou douze jours: comme alors ils ont la sorce de marcher, la mere commence à les promener, elle essaye même de le faire plûtôt s'ils sont assez forts pour la suivre; elle est toujours sur ses gardes contre les attaques des Loups & lorsqu'elle s'en voit poursuivie, elle chasse ses pourse les poursuivie, elle chasse ses pourse elle & les pousse dans les endroits les plus

épais pour les y mettre en sûreté.

Les Chevrettes portent environ cinq mois & demy, & elles font leurs Faons, les unes à la fin d'Avril, & les autres durant le mois de Mai; mais principalement depuis le commencement de ce mois juqu'à la moitié. Elles n'en ont ordinairement que deux, quelque fois elle n'en ont qu'un, mais il est très-rare qu'elles en ayent trois. Les Faons suivent toujours leur mere jusqu'à ce qu'ils ayent sept ou huit mois: comme c'est le temps auque elle entre au Rut elle cherche le Chevreüil, & s'en fait compagne: celui-cy bat les Faons, ce qui les oblige de quitter leur mere, mais aprés le Rut ils revieu

nent encore la rejoindre pour quelque temps. Lors qu'ils s'en sont séparés toutlait, les deux Faons ne se quittent point qu'ils n'y soient forcés ou par les Chasseurs, ou par les Loups. Lorsque les Faons sont attaqués, le Chevreüil qui les reconnoît pour être à lui, prend leur dessens, à quoy que ce soit un Animal assez petit, il est assez fort pour battre un jeune cers & le saire suir.

## CHAPITRE V.

Temps auquel les Chevreüils refont leurs Testes.

l'Est aprés le Rut que les Chevreuils resont leurs têtes, ce qui arrive ordinairement dans une Saison qui paroît peu convenable : car le Rut [ comme je l'ai dit ci-dessus] arrivant vers la Toussaint, t'est dans l'Hyver qu'ils resont leurs Têtes: ce qui est sort incommode pour eux, à cause du dessaut de nourriture. En Décembre & Janvier ils n'ont que des Ronces, des Genêts, des Bourdaines & des pointes de Bruyere : en Février des chatons de

Saule qui n'ont pas un grand suc, & ils sont à refaire leurs têtes depuis la fin de Novembre jusqu'en Mars: alors ils commencent à toucher au bois, ils choisissent les plus petits qui sont à leur portée, ils dépouillent leur tête de cette peau qui la couvre & qui entretient toujours une humidité entre-elle & la tête: mais comme il n'y a point encore de séve aux Baliveaux pour brunir leur tête, ils se frottent à l'écorce dont le suc joint à l'humidité naturelle de la tête lui fait prendre la couleur de cette écorce.

Lorsque l'Hyver est passé & qu'il y a quelque séve dans le bois, les Chevreuils s'y attachent, & leur tête en prend une teinture ou du moins prend celle de l'écorce: de là vient que leurs têtes sont presque toujours rougeâtres ou d'un jaune pâle : les têtes des vieux Chevreuils qui sont les plus persées sont les plus teintes, parce que lorsqu'ils touchent au bois, & les Baliveaux ont plus de séve, leurs têtes aussi plus de force, & c'est pour cette raison & par rapport à l'humidité entretes nue sous la peau qui couvre leurs têtes, & qui attire plus de teinture, qu'elles sont plus brunes.

#### CHAPITRE VI.

Maniere de détourner le Chevreuil.

Activité des Limiers dans la poursuite du Chevreüil est bien plus remarquable que dans celle du Cerf : ils ont un Centiment singulier pour cet animal & ils se pattent avec bien plus de chaleur sur ses voves que sur celles du Cerf; mais ils ont besoin d'être aidés: le Chevreuil ne fait que tournoyer, il va & revient sans cesse sur ses pas & donne bien de l'exercice aux chiens. Le plus fûr quand on en rencontre, c'est de le lancer à l'instant & d'éviter que le Limier ne crie en le lançant: car cet Animal effrayé fuiroit peut-être bien loin, & l'on auroit bien de la peine ale détourner. Aussi-tôt qu'il sera lancé, il faut le briser au premier faux-fuyant, ou petit chemin qu'on trouvera, & prendre ensuite les devants comme à la Chasse du Cerf: ce qui se fait en tournant autour du fort où on l'a vû entrer; c'est la le moyen de détourner le Chevreuil : pour les Limiers, ou les chiens courans, on est sûr qu'ils suivent immanquablement ses voyes,

· M iij

qui ne seur sont pas si difficiles à démêler

que celles du Cerf.

Si on rencontroit un Chevreuil qui no fit que d'aller, qu'il fût l'heure de se retirer à l'Assemblée, & que l'on vît la façon du chien qu'il va de bon temps. Il suffiroit de prendre les devants & après l'avoir détourné, de revenir à l'Afsemblée sans le poursuivre d'avantage. Si c'est à la Venerie du Roi, on fait son rapport au Capitaine: si c'est dans la Meute d'un Seigneur on le fait au Commandant de

l'Equipage.

Quant au laisser courre, celui qui a fait le rapport marche devant à la tête des chiens de la Meute pour les conduire à ses brisées: là il demande au Seigneur ou au Commandant de l'Equipage, si on se servira du Limier, ou si on découplera les chiens aux brizées. Les termes du laisser courre pour le Chevreuil sont les mêmes que pour le Cerf; si on découple les chiens aux brisées on leur parle comme lorsqu'ils remontrent d'un Cerf en quêtant, & on sonne de la Trompe de temps en temps comme pour les faire Quêter, ce qui leur apprend à approcher le Chevreuil en chassant: on les forme ainsi à tourner où l'on veut, & à se

rallier à la voix de celui qui les fait chasser. Mais pour dresser des Limiers à la chasse du Chevreüil, il faut d'abord les mettre dans la voye & les faire suivre, car il n'y a que les grandes suites qui réduisent les Limiers pour quelques Bêtes qu'on veuille les dresser; il faut sur-tout s'attacher à leur saire tenir les voyes justes & les faire appuyer de 30 pas en trente pas sur les voyes pour leur apprendre à y demeurer sermes; sans cela le Limier ne sera que barrer & balancer à droit & à gauche & ne pourra pas tenir quatre pas.

# CHAPITRE VII.

Maniere de démêler les ruzes du Chevreüil.

Es Piqueurs n'ont pas le même avantage à la Chasse du Chevreüil, qu'à celle du Cerf: dans celle cy du moins ils peuvent en revoir pour le reconnoître dans le change, mais il n'en est pas de même au laisser courre du Chevreüil; cet Animal est si leger, & a le pied si petit qu'il est trèsdiscile d'en revoir & il faut nécessairement M iiii s'en rapporter à celui qui l'a détourné. Lorsque le change est visible, il faut rom pre les chiens à l'instant & aller à d'autres qui chassent & qui peuvent maintenir le Chevreuil de Meute & y rallier tous les chiens.

Pour ce qui est du laisser courre, on peut decoupler les chiens fur les voyes aux brifées : car les voyes d'un Chevreuil quia été lancé le matin & ensuite détourné, sont toujours bonnes, & les chiens iront le Quêter à merveille. Lorsqu'on l'aura lancé on sonnera en parlant aux chiens dans les mêmes termes qu'à la chasse du Cerf. Le. Chevreuil ne manquera pas de s'éloigner d'abord des chiens, mais il fera sûrement des retours & cherchera le change. S'il entre dans de grands forts, il s'y fera battre, & lorsqu'il les quittera, il fera encore quelques tours : quelquefois il demeure dans un endroit couché sur le ventre pour laisser passer les chiens, il part ensuite subitement pour retourner dans l'endroit même où il a été donné aux chiens.

Lorsque le Chevreuil quitte le change, & qu'il arrive que les chiens se séparent en deux chasses, c'est alors que les l'equeurs sont sort embarrassés pour maintenir

le Chevreuil de Meure à cause de la difficulté d'en reconnoître par le pied: il n'y a culté d'en reconnoître par le pied: Il n'y a guéres que d'un vieux Chevreüil que l'on puisse revoir aisément, parce qu'il a le pied usé & plus gros que celui d'un jeune. On ne peut cependant aider aux chiens à voir où il retourne qu'après une grande pluye, car par un temps sec on ne peut seulement que le faire requêter sur les retours, & il faut alors que les Piqueurs ayent une attention singulière sur leurs chiens. Il y en a qui montreront le lange par leur facon de faire, & qui ne change par leur façon de faire, & qui ne voudront pas même chasser sur d'autres voves, ce sont ordinairement les vieux chiens qui ont déja pris beaucoup de Che-vreuils: car pour les jeunes ils chasseront tout autant de fois que la Bête bondira devant eux : ils pourroient même emporter les autres avec eux, dans ce cas il faut que les Piqueurs se séparent, & qu'ils suivent leurs chiens sans sonner. Le premier des deux qui voit chasser ses chiens de la même façon que le Chevreuil de Meute s'est fait chasser avant le change, doit sonner à l'instant pour avertir son compagnon qui de son côté doit rompre & rappeller ses chiens Pour les rallier à ceux du premier.

Quoique l'ardeur des chiens soit plus vive dans la chasse du Chevreüil que dans celle du Cerf, il ne leur est pas facile de garder le change d'un Chevreüil, comme ils feroient d'un Chef. Le Chevreüil bondit toujours: son corps ne touche point aux branches comme celui du Cerf qui laisse toujours du sentiment après lui. Outre cela le Chevreüil ne passe pas des forts dans les Buissons, mais va des grands Buissons en resuite dans les Forêts, & c'est-là que

les Relais doivent être placés.

J'ay déja dit, que pour courre le Chevreüil il falloit avoir des chiens d'une grande vitesse pour le poursuivre de près, & ne lui pas donner le temps de faire de grands retours: Il est bon aussi de renouveller les chiens & de relayer les Chevaux pour les Piqueurs, la chasse en est bien plus animée: car les chiens fraîchement donnés, reprennent la tête des autres & pressent le Chevreüil de façon qu'ils ne lui laissent pas la liberté de faire ses ruzes: cependant lorsqu'il en fait. Il faut les démêler, toujours revenir sur ses mêmes voyes, & reprendre les dernieres: car bien soufouvent il retourne par où il est allé, & lorsqu'il ne fait pas un si grand retour, ce

qui arrive assez souvent, il faut reprendre les devants au delà de l'endroit où il a fait son retour. Si cependant on ne trouvoit point les voyes par les devants ni le retour par les derrieres, il faut faire fouler les forts aux environs de l'endroit où l'on est demeuré en défaut, & sonner de la Trompe pour rallier les chiens il est hon aussi de les animer de la voix en se servant des mêmes termes qu'à la chasse du Cerf, tant pour faire chasser que pour requêter. Les chiens une fois bien ralliez & ameutez serreront le Chevreüil de près, & le pousseront aux dernieres extrémitez. Lorsqu'il sera sur les fins il ne sera plus que détourner, il se mettra quelquesois sur le ventre pendant ses retours & s'étant relancé, les chiens l'outreront & le porteront par terre. Alors les Piqueurs sonneront à la mort pour appeller le reste des chiens : on les laissera fouler le Chevreuil pendant quelque temps, ensuite on levera le pied droit que l'on présentera au Grand Veneur pour le présenter auRoi,& si c'est la Meute d'un Prince ou d'un Seigneur, au Commandant de l'Equipage. S'il y a long-temps que les chiens nont chassé, il faut lever les Epaules de la

Bête & les leurs faire manger sur le champ, & ensuite lorsqu'on sera de retour, leur faire la curée avec une bonne Moye mêlée des dedans du coffre. On observe à la curée du Chevreüil le même ordre qu'à celle du Cers.

### CHAPITRE VIII.

Maniere de prendre les Chevreuils & Chevrettes dans les Paneaux.

Pour réussir à prendre les Chevreuils dans les Paneaux, il faut avoir de bons Veneurs & d'excellens Limiers, dressés pour le Chevreuil, avec lesquels on se transporte dans les forts ou dans les grands Buissons, où l'on croit pouvoir en trouver une certaine quantité. Aussi-tôt que l'on en rencontre, il faut tâcher de les lancerà l'instant afin de les mieux détourner. Ordinairement on ne trouve ensemble qu'un Chevreuil & une Chevrette accompagnés de leurs Faons au nombre de deux & quelquessois de trois, ensorte que jamais on n'en rencontre plus de en cinq semble, & même lorsque les Faons sont un peu grands, le

Chevreuil les chasse d'auprès de lui : on s'attachera donc à ce que l'on renconrrera. Lorsqu'on les aura bien détournés l faudra mesurer à l'instant combien l'enceinte peut avoir de tour, afin de faire son compre pour le nombre des Paneaux, dont on a besoin, & l'on fera son rapport au Capitaine afin qu'il lesfasse porter avec le plus de diligence qu'il sera possible ; il faut tendre ces paneaux à petit bruit & avoir beaucoup de monde afin que tout soit servi avec promptude: Il feroit encore mieux d'avoir nombre de Payfans pour entourer l'enceinte pendant que l'on tend les Paneaux, par ce moyen on empêchera les Chevreüils de sortir de l'enceinte. Lorsque les Panneaux sont tendus, il faut faire cacher des hommes à quelques pas l'un de l'autre au bord des Panneaux pour attendre que les Chevreuils viennent donner dedans:lorfque tout est prêt, on va aux Brisées avec le Limier pour les lancer, ou si l'on a assez de monde on fait entrer dans l'enceinte des Paysans, qui s'étant rangés en haye & marchant ensuite à petit bruit font tuir les Chevreuils devant eux & les contraignent de donner dans les Paneaux. Alors chaeun de ceux qui seront cachés derriere ces Panneaux se jettera aux Jambes de la Bête qui viendra à lui : on prendra bien garde de ne point les blesser, & surtout les Chevrettes qui pourroient être

pleines.

Cette maniere de prendre les Chevreuils avec des hommes vaut encore mieux selon moi, que d'y employer le Limier : les Che vreuils s'éfarouchent aisément, & s'il n'y a qu'un Limier à la poursuite, & que les Chevreuils se soient une sois échapés du Panneau, on a mille peine à les y faire re-donner. Lorsqu'on les a pris on les met dans des Cabanes sur une charette, & on les transporte dans le Parc ou dans la Forest qu'on leur a destinés ; il n'est pas besoin de les lier dans les Cabanes, parce qu'il n'y a aucun risque de les laisser en liberté.

Comme on ne prend point dans une chasse une grande quantité de Chevreuils, on observera de ne retourner à la Quête de ces Animaux que de 2 jours en deux jours, jusqu'à ce qu'on en ait le nombre que l'on souhaite: Toute Saison est bonne pour cette chasse excepté les mois d'Avril & de May; parce que c'est dans ce temps que les Chevrettes mettent bas leurs Faons, & par conséquent on risque de les blesser & de les

faire mourir.



DE LA CHASSE.

Á

A Ller aux bois, veut dire que le Veneur va chercher le Cerf ou autres

Rêtes avec son Limier.

Avoir rencontré d'un Cerf, cela se dit lors que le Veneur sait son rapport à son Capitaine de ce qu'il a trouvé: ou bien lors qu'il parle à ses Compagnons disant, j'ay rencontré d'un bon pied de Cerf, ou d'un Cerf dont il sait bon revoir en tel lieu.

Allures d'un Cerf grandes ou petites, c'est la longueur ou distance de ses voyes de l'u-

ne à l'autre.

Assentiment, se dit d'un Chien ou Limier qui sent les voyes du Cerf ou autre Bête & qui se rabat sur ce sentiment par où il a passé.

Aller de bon temps, c'est lors qu'un Cerf ne fait que d'aller ou de passer dans une

taille, un fort ou une plaine.

Aller de hautes heures, c'est lors qu'il y2

deja long temps que le Cerf marche, com.

me du soir au sendemain matin.

Aller d'assurance; c'est lorsque le Cerfon autre Bête va le pas réglément, lorsqu'il n'a point de crainte ou d'effroy de perfonne, les voyes ou les pas l'un dans Pautre.

Assemblée, c'est le lieu où tous les Veneurs se rencontrent & se trouvent au retour du Bois le jour de la Chasse pour v

faire leurs rapports.

Abbois du Cerf, rendre les abbois : c'est lors qu'un Cerf est épuisé de forces & sur ses fins, il s'accule alors contre un arbre ou une spée de bois, & se désend contre les chiens, & lorsqu'il tombe devaut eux on dit, le Cerf rend les derniers abbois.

Andouiller, les Andouillers sont les premiers cornichons qui croissent auprès des Meules & le long du Merrein.

Anquicheure, c'est ce qui tenoit autresois la trompe attachée ou suspendue au col du

Chaffeur.

Biche qui a fait son Faon, on dit c'est une Pête qui a Faon. La Biche porte son Faon huit ou neuf mois, & si elle en a deux, re qui est rare; ils naissent sur la fin d'Agril, ou dans le cours du mois de May: Ils'en voit quelques-unes qui tardent jusqu'à la my-Juin; mais ce sont de jeunes Bêtes sort tardives-

Bosses d'un Cerf, lorsque les Cerfs ont un an, il leur paroît deux bosses sur le haut du Têt qui est le commencement de

leurs petites Dagues.

Brosser; lorsqu'on entend un Cerf marther dans les forts, ou qu'il suit, on dit, j'ai entendu un Cerf qui brosse dans te sort; car sa Tête sait du bruit contre les branches.

Brandes bruyeres, ce sont des lieux fort clairs dans des Forêts, où il y a peu de bois & fourrez de Bruyeres, où les Cerss vont viander principalement dans l'Hyver: ils trouvent des pointes de sleurs comme dans les mois d'Octobre & Novembre, qui sont chaudes & de bonne substance; ce qui les fortisse après le Rut.

Bâton de Chasse, c'est un Bâton que l'on donne au Roy, lorsqu'il va à la Chasse, aux Princes, à M. le Grand Veneur & autres Seigneurs; ce Bâton doit être gros comme le doigt, long de deux pieds & demi & dépouillé de peau à la reserve de

la poignée; lorsque les Cerfs ont mis bas il doit être tout verd sans être pelé jusqu'à ce que les Cerfs ayent touché au bois, ce qu'ils sont depuis le commencement de Mars jusqu'aux mois de Juillet & d'Août.

Balancer, lorsqu'un Cerf est mal mené des chiens, il balance en suyant & commence à s'affoiblir, ce que les Piqueurs connoissent en courant par ses

voves of

Battre les Eaux, quand un Cerf est déja mal-mené, il passe au travers des Etangs & des Rivieres pour se dérober & for-longer les chiens asin de leur faire perdre le sentiment.

Buissons, ce sont des petits Bois dans des plaines separés des Forêts, où les Veneurs vont chercher des Cerfs & autres Bêtes.

Brizées, ce sont des petites branches que les Veneurs rompent & jettent à terre au rembuchement d'un Cerf, ou autre Bête le bout rompu, tourné du côté que la Bête est entrée dans le fort. Il est necessaire de jetter des Brisées d'autant que si l'on venoit pour courre le Cerf que vous avez détourné, les brisées que vous avez jettées en vous retirant vous serviront de guide pour vous remener au rembuchement de votre Cers.

Botte du Limier, c'est le collier que l'on met au col du Limier où est attaché un frait de crin pour le mener le matin au Bois.

Cerfs fauves, ou blonds, bruns ou rouges, ce sont des Cerfs qui sont de differents oils, dont les uns sont de grand corsage, es autres plus petits & courts. Il y en a de poil rouge qui sont d'une grande force, & qui courrent long-temps.

Cerf qui a releve dans une taille & qui y fait sa nuit, c'est un Cerf qui a cherché à viander, c'est-à-dire, à manger dans les

Rois-taillis sans sortir la nuit.

Cerf qui a fait sa nuit dans les Gugnages; cest un Cerf qui a viandé dans les champs dans les bleds, avoines & autres grains.

Corfage d'un Cerf, c'est le corps d'un Cerf. Cerf qui a mis bas, c'est lorsqu'il a mué

la Têre.

Cerf ruse, c'est lorsqu'il se cache quelquefois six ou huit jours dans un fort sans en sortir, ou bien lorsqu'entrant dans le fort, il entre & resort plusieurs sois, & qu'il va & vient le long d'un chemin ou qu'il donne le change en courant devant les chiens.

Change, garder le change, c'est lorsque les chiens chassant un Cerf, il va chercher un autre Cerf, ou quelque autre Bête, asin que les chiens se méprennent & les chassent pour lui, & pour se dérober par ce moyen quand les chiens qui le chassent pe le quittent pas, & qu'ils ne perdent point ses voyes; on dit qu'ils ont gardé le change.

Cerf forlonge, c'est lorsque le Cerf de Meute s'en va quelquesois une heure ou

deux heures devant les chiens.

Comblettes, c'est une sente qui paroît sous

le pied du Cerf au milieu.

Cervaison, ce sont trois mois de l'année où les Cerss sont gras & pleins de Venaison, qui sont Juin, Juillet & Août jusqu'à la mi Septembre; c'est la bonne Saison pour chasser le Cers.

Coupler les chiens, c'est les attacher avec un couple de crin deux - à-deux pour les mener à la chasse, ou dans les plaines.

Cerfs qui s'avancent, c'est-à-dire, des Cerss qui trottent.

Cerfs qui s'en vont fuyant, ce sont des Cerss

qui courrent.

Cimier du Cerf, terme de curée, c'est la croupe du Cerf.

Coffre du Cerf, on dit donner le coffre du Cerf à manger aux chiens après la more.

Curée, donner la curée, c'est faire manger aux chiens le Cerf, ou la Bête qu'ils ont prise,

D

Déployer le trait de son Limier, c'est pour

faire aller fon Limier devant.

Détourner le Cerf, c'est lorsque le Veneur l'a trouvé dans le fort avec son Limier, il prend les devants & rode tout au tour du fort, pour voir s'il n'en est point sorti, & s'il n'en sort point, il est détourné, il en est de même de toutes les autres Bêtes que l'on yeut chasser dans les Forêts.

Dresser un Limier, c'est le mener au Bois le matin, sui apprendre à se rabattre sur les voyes d'un Cerf, ou de quelqu'autre Bête, le faire suivre la voye, l'accoutumer à être secret le matin & bien japper dans le haut du jour au laisser courre de la Bête.

Dresser la voye, c'est faire suivre le Limier bien droit sur les voyes & l'empêcher de le détourner à droite ni à gauche, en l'accourumant à tenir la voye juste.

Découpler, c'est décacher les chiens, un

d'avec l'autre pour être libres de chasser;

ou aller le long d'un chemin.

Donner un Cerf aux chiens, c'est le laisser courre, le lancer avec le Limier devant les chiens courans, & puis faire découpler les chiens après; ce terme est en usage aussi pour les autres Bêtes.

Dagues, c'est la premiere Têre du cerf qui lui vient au commencement de la se-

conde année.

Daguet, c'est un jeune Cerf portant les

Dagues.

Droit du Limier, c'est en faisant la curée donner à son Limier du Foye, du Cœur, & des Roignons du Cerf, du Daim ou du Chevreüil.

Dintiers, ce sont les Testicules du Cerf. Débucher, on dit le Cerf a acbuche par la queue de ce Buisson, c'est-à-dire, le Cers est sorti de ce Buisson pour entrer dans cette Forêt ou dans cet autre buisson,

Enceinte, faire son enceinte, c'est lorsque le Veneur trouve avec son Limier un Cert entré dans le fort, il tourne tout au tour du fort, & le Cerf y étant, il peut dire, que ce fort est dans son enceinte, voila mon enceinte.

Errucir, c'est lorsqu'un Cerf viande parmi des Bourdaines de Saules, & menus brins de bois pour en tirer le suc, ce qu'il fait en Hyver & quand le bois commence à pousser.

Erres, hautes Erres, se dit lorsque le Cerf, ou autre Bête a passé par un endroit

il v a long temps.

Esgail, c'est la Rosée qui tombe la nuit sur l'herbe & les seuilles, qui mouille le Veneur lorsqu'il est à démêler la nuit d'un Cers.

Embleux, se dit d'un Cerf qui va l'emblée, il y en a très-peu; ces Cerfs-là ont de grandes allures, & se méjugent toujours, leur pied de derriere outrepasse celui de devant, & ils sont tous haut jointés,

Eponges, c'est le Talon du Cerf, du

Chevreuil & autres Bêtes.

Everer, c'est ôter un petit Ver sous la langue des petits chiens lorsqu'ils ont environ un mois, cela aide ensuite à les préferver de la rage.

de la Tête du Cerf, ou il y a trois, quatre & jusqu'à six Andoüillers rangés inégalement comme les doigts de la main.

Ninj

F.

Fumées d'un Cerf, ce sont ses crottes ou sa fiente.

Foulees, ce sont les marques du pied du Cerf sur l'herbe, sur la mousse, ou sur les seuilles.

Faire son ronge, c'est digerer son viandis Frayoirs, ce sont des petits Arbres ou les Cerss se frottent la tête, comme les Balliveaux dans les Taillis contre lesquels ils dépoüillent leur tête d'une petite peau velue qui la couvre, & les Arbres ou ils se frottrent ainsi dépoüillés de leur écose s'appellent frayoirs & celui qui trouve le frayoir & l'apporte le premier à l'Assemblée doit avoir cinquante écus, que le Roy lui donne, & anciennement quand c'étoit un Gentilhomme de la Venerie le Roy lui donnoit un Cheval, & un Habit au Valet de Limier.

percevant la Bête que l'on chasse appellent les chiens, sonnent sur les voyes & crient un Tayau &c. Si c'est un Cerf ou un Chevreuil, & Velelau si c'est un Sanglier, un Loup, un Renard, ou un Lièvre.

Fraper aux brisees, fraper à route, c'est mettre le Limier sur les voyes pour suivre le Cerf, ou autre Bête jusqu'à sa reposée, qui est la place où il se met sur le ventre, afin de le lancer, ou faire partir.

entre un peu avant dans le fort, comme de 15. pas ou environ, & qui revient enfuite sur ses voyes, puis sort du fort pour aller se rembucher & demeurer en un autre endroit.

de devant ouverts & donne des os dans la terre comme allant de grande force, pourquoi l'on dit les fuites d'un Cerf.

que les Cerfs jettent en Avril, qui sont toutes défaites, molles, & de la grosseur du poing.

que les Cerfs jettent à la fin de May, & en Juin, elles sont de la largeur du pouce & toutes plates, particulierement celles des vieux Cerfs & des Cerfs de dix cors.

trois ou quatre ensemble, & sont comme liées avec une espece de Boyau, ce qui démontre que le Cerf est bien en venaison: les vieux Cers les jettent de cette manière au mois de Juin.

rumées dorées, ces fumées sont jaunes, & commencent à se separer les unes des autres.

fumées formées, ce sont des sumées qui sont toutes separées les unes des autres, qui sont longuettes & un peu rondes. Il y a quelquesois au bout de ces sumées une espece d'aiguillon pius ou moins long selon l'âge du Cerf, & plus ou moins gros. Il n'en paroît guéres aux sumées des vieux Cerfs, mais c'est aux sumées des Cerfs de dix cors & à celles des plus jeunes Cerfs qu'on en voit de plus longs & de moins gros; Ils jettent tous ces sortes de sumées aux mois de Juillet & d'Août.

des & un peu quarrées, n'ayant point d'ai-

guillon au bout.

fumées vaines, ce font celles qui sont formées & bien legeres. Il y a connoissance aux sumées des Cers pour les juger ce qu'ils sont jusqu'à la my-Septembre.

pe lorsque le Cerf est lancé, & qu'on le

voit devant les chiens.

G

Gagnages, ce sont les champs où les Cerss vont faire leur nuit & qui sont couverts de Bleds, Orges, Avoines & autres grains.

Goutieres, ce sont des petites sentes creuses en façon de rayes qui sont tout le long
de la perche, ou du Merrein de la tête du
Cers.

Garre, garre, c'est lorsqu'on laisse courre un Cerf quand on l'entend partir de la reposée: il fait alors grand bruit de sa tête dans les sorts, lorsqu'elle est refaite, & l'on crie ainsi pour avertir que le Cerf est lancé.

Gazon, lever le gazon, c'est lorsqu'un Cers a le pied extraordinairement grand, & que les Veneurs qui sont au bois en rencontrent la marque; ils levent la forme de son pied qui est l'endroit de la terre où il amarché, & l'apportent à l'Assemblée pour la faire voir aux connoisseurs: cet usage se pratiquoit anciennement dans la Venerie du Roy.

H

Harde de Cerf, c'est une compagnie de Cerfs.

Herpaille, c'est une compagnie de Bi-

Hardouées, quand les Cerfs entrent en Rut, ils donnent de leur tête dans des Seppées de bois ou brins separés, comme

de Genièvre ou autres bois : Ils fracassent ces brins & les tordent comme une Harre, & l'on appelle ces débris hardouers.

Houper son compagnon, c'est lorsque deux Veneurs sont aux bois dans le même canton, & qu'un des deux a rencontré d'un Cerf, il houpe son compagnon pour lui en remontrer, & lorsqu'il lui a répondu, l'autre pour le faire revenir crie deux fois, houpe, houpe, le plus haut qu'il peut.

Hampe de Cerf, c'est la poitrine qu'on leve lorsqu'il est en venaison dans la Saison

que l'on appelle la cervaison.

Houleau, houleau, cela veut dire à un

chien, boy, boy, pour l'exciter à boire.

Haut nez, un Limier de haut nez, hauser le nez de son Limier, c'est lui apprendre à suivre & lui faire emporter les voyes du Cerf dans la Saison du Rut, comme du relever au lendemain à dix heures, ces voyes ont alors beaucoup d'odeur, ce qui les fait mieux suivre des chiens, leur fait mieux emporter les voyes d'un Cerf sur le haut du jour au laisser courre ou au requêter du même Cerf.

le dit des Cerfs qui müent, ils mettent bas leurs bois dans les mois de Mars, d'Auril & May, & ils sont à refaire leur tête depuis la fin de Juin jusqu'à la mi-Août pour ceux qui mettent plûtôt bas que les outres.

Jetter des fumées, se dit des Cerss qui en saisant leur nuit jettent des sumées dans les Taillis, ou dans les Gagnages. Les Veneurs ramassent ces sumées & jugent par

elles du Cerf qu'ils chassents,

Jambe d'un Cerf, large, serrée ou retrécie, c'est la distance & largeur d'entre les os, qui est au-dessus du talon que l'on appelle la jambe: il y a des Cerfs qui naturellement l'ont serrée & étroite, les autres l'ont sort large, comme les Cerfs de dix cors & les vieux Cerfs l'ont retrécies

Jouer, on dit, les Cerfs se sont bien égayés, t'est que les Cerfs après s'être recelés lorsqu'ils donnent dans les Gagnages, sont cent caracolles pour se mettre en haleine; soit dans des terres labourées; soit dans des fablonnieres, dans des Forêts, dans de grands Buissons, ou dans des Bruyeres, mais ce ne sont que les jeunes Cerfs, les vieux Cerfs ne jouent plus.

Laisser courre un Cerf, c'est le lancer avec le Limier, c'est-à-dire, le faire partir de sa reposée, où il est sur le ventre, & ensuire faire donner les chiens.

Lambeaux, c'est une peau veluë dont la tête du Cerf est couverte lorsqu'elle se refait dont il se dépouille lorsqu'il commence à toucher au bois & que l'on trouve au pied du frayoir.

Lisse, est une Chienne courante.

Limier, est un Chien de la race de chien courant que l'on dresse pour détourner le Cerf, le Chevreüil, le Sanglier, ou le Loup, il faut que le Limier soit secret le matin: On dit en terme de Chasse, voilà un Limier qui va bien devant & qui s'est rabatu bien chaudement, voilà un Limier qui suit bien, il a bien de l'ardeur, ce chien là a le nez bon, il veut bien des voyes, il est bon pour le matin, c'est à dire, pour détourner le Cerf, celui-là est meilleur pour le haut du jour, c'est à-dire, pour le laisser courre, il a une belle menée, c'est-à-dire, il a une grosse voix & crie bien en suivant les voyes.

Lesse ou harde, c'est une corde de crin de trois brasses de long avec laquelle on harde les chiens couplés 4, 6, ou 8. ensemble pour les mener.

M

Meule du Cerf, c'est un rebord qui est au bas du Merrein, ou de la tête du Cerf contre le têt & plus il est vieux plus la Meule a un grand tour: aux têtes des Daguets il n'y a point de Meule, elle commence à la seconde tête des jeunes Cerfs, qui est haute d'environ deux doigts du têt.

Merrein d'un Cerf, ce sont les deux troncs de la tête du Cerf où tiennent tous ses

Andouillers. I be supplied for the double of the hear

Mener les chiens à l'ébat, c'est les promener le matin & le soir avant de les faire manger.

Maure Valet de chien, c'est celui qui com-

mande aux Valets des chiens.

Mener les relais, c'est poser huit ou dix chiens ensemble, plus ou moins en un lieu où le Cerf doit passer pour les découpler après avec les autres qui le chassent lorsqu'ils passeront.

Menée, belle menée, se dit des chiens courans qui ont une grosse voix quand ils chassent & des Limiers quand ils crient sur

les voyes de la Bête qu'ils suivent.

Moye, c'est du pain rompu par morceaux dans les Baquets, trempés d'eau bouillante avec de la graisse & le sang du Cers mêle ensemble.

Moëlle du Cerf, on la tire des gros Os des cuisses & de ceux des épaules du Cerfaprès qu'on a fait la Curée.

Nappe de Cerf; c'est sa peaus Nerf du Cerf; c'est son membre.

Os du Cerf, ce sont les Ergots qui sont au-dessus du Talon aux deux côtés de la jambe du Cerf, ce qu'on appelle les Os du Daim & du Chevreuil sont la même chose.

Pinces & côtez du pied d'un Cerf; les pinces sont le bout du pied & les côtés se prennent depuis les pinces jusqu'au talon en dehors:

Perche du Cerf; c'est la partie de la tête du Cerf, où il n'y a point d'Andouillers, cette même partie lorsqu'il y en a s'appelle le Merrain.

Perlures, ce sont de petites bosses qui sont le long & autour du Merrain sur tous les Andouillers.

Paramont;

paramont, c'est le coupeau de la tête du

pierrures, c'est ce qui est autour de la Meule du Cers & au rebord en sorme de

petites pierres.

portees, quand le Cerf a la tête refaite, comme depuis le commencement de Juillet jusqu'en Octobre, que les forts dans les Bois sont épais, il fait pour passer sa Tête une ouverture qui fait connoître aux Veneurs si la tête du Cerf est bien haute, & ces branches ainsi tournées, s'appellent portées

Prendre les devants, se dit lorsque le Veneur tourne avec un Limier autour du fort, au sond duquel le Cerf, ou une autre Bête est entrée pour la détourner, où lorsqu'avec des chiens courans il cherche le Cerf

entré ou sorti.

Pourchasser, se dit des chiens lorsqu'ils tâchent de raprocher un Cerf ou une autre Bête qui sera forlongée devant eux. On se sert encore de ce terme lorsque des chiens rechassent, & raprochent ce que d'autres ont déja chassé.

cheval aprés les chiens qui chassent la Bê-

te & qui les font chasser.

Queste, est un canton de Forêt ou un Buisson que le Capitaine ou Commandant marque à un Veneur, & où il l'envoye pour y chasser un Cerf, ou telle autre Bête qu'on veut courre, comme Chevreüil, Sanglier & Loup.

Quester, c'est lorsque le Veneur fait découpler ses chiens pour lancer la Bête qu'il veut courre. Si c'est un Liévre il fait Quêter ses chiens dans les champs, ou dans les plaines pour le trouver & le faire partir: ou

il le lance afin de le chasser.

#### R

Rembucher un Cerf, c'est le suivre avecun Limier, & le trouver entré dans le fort. Rembuchement d'un Cerf, c'est lorsqu'il en-

tre dans le fort le matin.

Ressure, c'est lorsque le Cerf revient du Gagnage & qu'il est moüillé de l'égail ou de la rosée: il se met en quelque belle place à l'entrée du fort 15 ou 20 pas avant sur le ventre, en attendant le Soleil il se seche de cette maniere, & la place où il s'est mis s'appelle Ressure, ensuite il se remet sur pied, & entre plus avant dans le fort pour y demeurer.

Reposée du Cerf, c'est la couche où il est sur

le ventre dans le fort pendant tout le jour.

Rebaudir, les chiens se rebaudissent, c'est lorsqu'ils passent la queuë sur leur reins, soit lorsqu'on les caresse, soit d'eux mêmes en quêtant.

Relevée d'un Cerf, c'est la place qu'il a quittée le soir en sortant de son sort, & ou

demeuroit le jour précedent,

Relever le défaut, c'est après qu'un Cerf à bien couru devant les chiens lorsqu'il fait des ruses pour s'en défaire, & que là les chiens demeurent en défaut: les Piqueurs alors s'efforcent de faire requêter les chiens, qui retournent sur les voyes du Cerf, ils relancent ensuite le Cerf, & cela s'apppelle relever le défaut.

Rompre les Chiens, c'est lorsqu'ils chassent quelqu'autre Cerf que celui de la Meute; les Veneurs vont les rappeller pour leur faire quitter ce qu'ils chassent & les ramen-

nent avec eux.

Raprocher un Cerf, c'est lorsqu'un Cerf est forlongé environ d'une heure devant les chiens, les Piqueurs les font chasser en raprochant, jusqu'à ce qu'ils l'ayent relancé. Requester le Cerf, c'est lorsque le Cerf a été manqué quelquesois à cause des grandes chaleurs, ou des pluyes, ou bien par la

nuit qui survient, on retourne le lande main matin pour reprendre les voyes avec le Limier & le suivre afin de le relancer, les chiens courans marchant après les Limiers.

Revoir d'un Cerf, se dit lorsqu'un Veneur a rencontré d'un Cerf, ou qu'il a vû seulement par où il a passé; alors il dit, j'ai revû d'un Cerf en tel endroit, voulez-vous venir en revoir.

Rayer les voyes d'un Cerf, c'est lorsquele Veneur est après un Cerf passant en un lieu de beau-revoir, il fait une raye du bout de son pied derriere la voye du Cerf, & cette raye fait voir que l'on est après.

Ruminer, un Cerf qui rumine: c'est lorsqu'un Cerf est sur le ventre à la reposée, qu'il remâche & fait son ronge, ou qu'il

digere son viandis.

Rut des Cerfs, c'est lorsqu'ils sont en chaleur & que l'amour leur fait chercher les Biches, ou la Bête, comme disent les Chasseurs. Lorsqu'ils sont ensemble ils tiennent le Rut & le Cerf va daguer la Biche. Les vieux Cerfs sont en Rut dès le commencement de Septembre, les autres à la fin du même mois, & d'autres ensin en Octobre; à la mi-Octobre, le grand Rut est

passe, mais les jeunes Cerfs comme les Daguets sont les derniers en Rut, & vont uqu'à la fin du même mois d'Octobre.

on dit aussi le Rut du Chevreüil.

Raire, se dit d'un Cerf en Rut lorsqu'il crie après la Biche, par l'excès de son amour. Les uns pour raire mettent le mu-Aeà terre, les autres au contraire le levent assez haut, en cherchant la Bête : Les vieux Cerfs ont le raire le plus gros.

Receler, se dit d'un Cerf qui demeure ou 4 jours sans sortir de son fort: tous ces Animaux se recellent pour faire leurs petits; Les Biches & les Chevrettes pour faire leurs Faons, & les Layes pour faire leurs Marcassins se recellent quelques jours, & les Louves seulement un jour ou deux pour faire leurs Louveteaux.

Revoir d'un Cerf, on ne dit pas simplement voir, parce que comme il y a de toutes sortes de pieds de Cerfs, pour en bien juger, il faut qu'un Veneur en revoye en plusieurs endroits; car il est aisé

de s'y tromper.

Sonner du Cor, on dit aussi, donner du cor, sonner à la Chasse.

Sonner pour faire quester, c'est lorsque les O iii

Piqueurs ont fait découpler leurs chiens ils sonnent pour les faire Quêter la Bête

qu'ils cherchent.

Sonner à vûe, c'est quand le Cerf est lan. cé devant les chiens, & que les Piqueurs le voyent, ou bien qu'il se fait relancer, & qu'on se voit : on sonne alors deux ou trois mots du grêle, c'est-à-dire, du plus clair son de la Trompe avec quelques Fanfarres.

Sonner pour les Chiens, c'est lorsque les chiens chassent, les Piqueurs alors sonnent trois mots du grêle, qui est après le gros

ton de la Trompe.

Sonner sur un retour, c'est lorsque les Piqueurs sont requêter les chiens sur un retour, ils sonnent deux mots entre-coupés & tout d'une autre saçon que quand ils chassent.

mots lentement du gros ton de la trompe, comme si l'on sonnoit pour les chiens, & l'on recommence deux ou trois sois.

Sonner la resraite, c'est lorsque le Cerf, ou quelqueautre bête estprise ou manquée, les Piqueurs sonnent pour appeller les chiens, & avertir tous ceux qui sont à la Chasse pour s'en retourner au Logis,

sonner la Curée, c'est lorsque l'on donne aux chiens la Curée de la Bête qu'ils ont prise; Quand les chiens viennent pour manger, & pendant qu'ils mangent, les piqueurs sonnent tous ensemble, les uns du gros ton les autres du grêle, & cela sans discontinuer, jusqu'à la fin de la Curée.

suite, faire faire une belle suite à un chien, c'est faire suivre son Limier après un Cerf ou une autre bête, une lieue de Pays, ou d'un buisson à un autre buisson.

sur-aller, c'est lorsqu'un Veneur avec son chien passe sur les voyes d'un Cers, ou

d'une autre bête sans se rabattre.

depuis les pinces jusqu'au talon sous cha-

que côté du milieu du pied.

Surpluées, se dit des voyes d'un Cerf ou d'une autre bête, sur lesquelles il y a beau-coup plu, & que les Limiers ne peuvent emporter.

T

Tête de Cerf bien née, se dit d'un Cerf qui 2 la Tête bien haute, le Merrein gros, bien chevillé & bien nourri.

ment ont la tête plûtôt blanche que noire, O iiij ce qui est l'effet de leur jeunesse; car il ne se voit point de jeune Cerf avoir la tête noire, comme les Cerfs de dix cors.

Tete noire, il se voit des Cerss de dix cors & de vieux Cerss avoir la tête toute noire, & les bouts des Andouillers blancs.

Tete rouge ou brune, il y a des Cerfs de dix cors qui ont la tête toute rouge & d'autres qui l'ont un peu plus brune, & les Andouillers blancs jusqu'au milieu, tenant encore de leur jeunesse. J'ai marqué d'ou cela provient dans le Chapitre où j'explique au long comment les Cerfs brunissent leur tête.

Tète de Cerfs, ce sont les cornes ou le bois

en général que portent les Cerfs.

Tartre blanc, c'est un endroit sablonneux dans les Bruyeres ou sur des côteaux, où les Cerss ou autres Bêtes vont donner, & où les jeunes Cerss se jouent.

V

Viandis, c'est ce que les Cerfs mangent genéralement, soit dans les champs, soit dans les bois.

Voyes d'un Cerf, c'est-à-dire, ses pass Vennison, c'est la chair & la graisse du Cerf, qui s'augmentent durant les mois de Mai, Juin, Juillet & Août, par les bonnes

217

nourritures qu'ils prennent dans les bois & dans les champs.

Vitrit, ou Vitric, c'est le nerf ou le

membre du Cerf.

## Termes pour parler à son Limier lorsque l'on est au bois le matin pour détourner un Cerf.

Va-outre, c'est le premier terme de Venerie anciennement observé, & conservé dans la Venerie du Roi. C'est pour faire aller le Limier devant.

Hau l'ami, hau mon valet, hau, lau, lau, lau, lau. C'est pour le régaillardir & le faire

mieux aller devant.

Hau garre à toi, là valet là, c'est quand le Limier va le nés, au vent pour l'avertir & le faire mettre le nés à terre.

Qu'est-ce-là Ribault, hau mon valet, c'est quand le Limier se rabat sur les voyes, & s'il crie, on lui dit, tout coy, pour le

faire taire.

Après, après veleci, aller, veleci, il die viai, c'est lorsque le chien suit les voyes,

on repete ces termes veleci aller après l'ami

Ha hourva tien veleci revari, c'est lorsqu'un Cerf a fait un retour, on parle ainsi

à son Limier.

Tren veleci jusques iei, après, après, c'est lorsque l'on revoit d'un Cerf, & qu'on veut faire suivre les voyes à son Limier pour le rembucher, & ensuite le détourner. On repete ainsi chaque terme en son lieu; mais il faut toujours parler bas à son Limier, & briser le Cerf au rembuchement.

Termes dont on sert au laisser courre d'un Cerf pour parler à son Limier à haute voix.

Aut ribault, hau l'ami, lau, lau après après, à route, à route, à route, à luis Cett lorsque l'on met le Limier sur les voyes du Cerf pour le laisser courre le trait du Limier étant déployé & alongé tout du long, on le retient arrêté par le bout.

Ha vaila, c'est pour faire appuyer le Limier sur les voyes & qu'il ne varie point droite ni à gauche; mais qu'il suive toujours ses voyes, qu'il s'arrête, & se tienne serme les voyes dans les jambes.

Après, après l'ami, après veleci aller, veleci il dit vrai, c'est en suivant le Limier sur les voyes, asin de l'animer davantage.

Veleci, vau vauy dit vrai, veleci vau vau, cest lorsque l'on revoit d'un Cerf, en sui-

vant après dans les forts.

On peut dire aussi comme autresois, veleci, il va avant, veleci à moi, veleci jusques ici, après, après veleci aller, il dit vrai: & cela lorsqu'on revoit du Cerf, soit des soulées, ou même des voyes.

Ha hourva tien veleci revari, C'est lorsque le Cerf a fait un retour, on fait revenir le Limier pour reprendre les voyes,

en disant, tien veleci revari.

Veleci vau, vau par les portées, velleci vau vau ou velleci il va à vau. C'est lorsque l'on voit des portées que le Cerf sait de sa tête dans les forts; car le terme de veleci y va avant par les portées n'est dit, que quand les Cerfs ont la tête refaite, & qu'ils vont la tête haute dans les forts, parce qu'en Hyver au laisser courre, & au Printemps, lorsqu'ils ont mis bas, ou ne dit que veleci vau vau seulement.

On doit repeter les termes cy-dessus tout du long, & sans cesser, jusqu'à ce que le Cerf soit lancé; & quand il est lancé, on crie autrement.

Vauleceletz, vauleceletz, c'est lorsque l'on revoit des suites du Cers & que le Limier se réchause & recommence à crier.

Hau hau, ou bien, hau tahaut, c'est pour faire approcher les chiens & pour les faire donner après sur les voyes; on sonne ensuite pour les faire découpler.

Termes pour parler aux Chiens quand on les fait quester, & qu'on les découple pour lancer un Cerf ou un Chevreüil.

Aula y la , la y la tayau; C'est quand les chiens sont découplés, on leur parle en ces termes à haute voix pour les faire quester dans le bois.

Ha veleci aller, veleci aller. C'est lorsque les chiens rencontrent des voyes.

Ha Ribaut, Miraut, Gerbaut. C'est pour caresser & animer les chiens lorsqu'ils crient sur les voyes.

Ha tayau veleci revari. C'est pour saire revenir les chiens & les faire requêter pour lancer ou relancer.

Termes pour parler aux chiens à haute voix, en les faisant Chasser.

H ail s'en va, il s'en va la, ha ha. C'est lorsque les chiens sont donnés & qu'ils chassent.

Ha il perce, il perce tou tou, c'est quand

le Cerf tire de long.

Outre-va, outre-va a ha? Il fuit la; il fuit la, ha ha; Ce sont les termes dont on se sert en piquant après les chiens, où d'abord que les Piqueurs revoyent de leur Cerf, ils crient. Vauleci fuyant, il dit vrai, vauleceletz, vauleceletz.

Hourvari mon valet, hourvari hau tayau, hourva tayau haga tayau hourvari, hau tayau, hau tayau veleci revari: Ces termes se disent sur un retour qu'un Cerf fait devant les chiens, afin de les faire revenir requester pour retrouver les voyes du retour.

Vauleci revari vauleceletz, c'est lorsque les Piqueurs revoyent des suites de leur Cers & du retour.

Vauleci revari, vauleci revari vauleceletz, cela veut dire, voilà notre Cerf qui retourne, le terme seul de vauleceletz, signifie c'est notre Cerf, c'est lui-même.

Ha il s'en reva chiens il s'en reva la la; C'est lorsque les chiens ont retrouvé les

voyes du retour & qu'ils chassent.

Vauleceletz la voye, vauleceletz, c'est lorsque le Cerf suit le long d'un chemin.

Ha il retourne la chiens il retourne la ha ha; C'est quand les chiens ont retrouvé les voyes du Cerf, qui quitte le chemin pour rentrer dans le forti

Ha halle, halle, halle; C'est pour réjouit les chiens, pour les animer à chasser, &

leur faire mettre le nez à terre.

Ha bellement la ila, la ila, hau valet hau la ila la ila: C'est quand le change est bondi devant les chiens, & que le Cerf de la Meute est accompagné.

Tayau hau tayau; c'est lorsque l'on voit le Cerf passer, soit qu'il se separe du chan-

ge, ou qu'il passe ailleurs.

Ha tayau hau hau hau; c'est pour appels

ler les chiens, & les faire venir après vous pour leur faire reprendre les voyes: & lorsqu'ils sont arrivés sur les voyes, on leur crie: Ha halle halle ha ha; pour les obliger à mettre le nez à terre, & reprendre les voyes.

Il bat l'eau tou tou, il bat l'eau; C'est quand le Cerf longe des Ruisseaux pour se défaire des chiens, ou qu'il bat l'eau dans un Etang, ou dans une Riviere & que les

chiens y arrivent.

Halle a lui, halle a lui; c'est lorsque le Cerf est dans un Etang ou dans une Riviere & qu'il tient ou rend les abbois.

Tous les termes que nous venons d'expliquer sont également d'usage à la Chasse du Chevreüil, qui n'est differente de celle du Cerf que dans la maniere de détourner la Bête, comme on le peut voir à l'article du Chevreüil.



Termes dont on se sert à la Chasse du Cerf o du Chevreuil pour parler aux Chiens Anglois.

Omme il y a beaucoup de chiens Anglois en France, dont il est difficile de tirer du service quand on leur parle une langue inconnuë, c'est - à - dire, en d'autres termes que ceux dans lesquels ils ont été dressés & instruits; nous avons jugé à propos de marquer les differentes manieres de parler aux chiens Anglois pour mettre les Piqueurs en état de se faire entendre & obeir.

Her dodo hoho, se dit pour appeller & faire venir les chiens à foy à la sortie du Chenil, ou à la séparation de l'Assemblée afin de s'en faire suivre; c'est dire en Fran-

çois y va la tost y va la.

Lorsque les chiens sont sur un retour, pour les faire revenir & reprendre les voyes, on leur crie houpe boy houpe boy.

Quand il arrive que des chiens ont plûtôt retrouvé les voyes que les autres, & lorsqu'on en voit quatre ou cinq aller bien devant le gros de la Meute pour les faire demeurer

demeurer & attendre les autres, on doit aller à eux & leur crier, Saf me boy, saf me boy. S'ils sont obstinez & ne s'arrêtent point, on leur crie, tobat cobat.

Quand les autres sont arrivez on leur parle à tous en ces termes; Herr lo lo, lo lo, c'est pour leur montrer les voyes asin de les reprendre, & alors on leur dit, Holo, holo, holo, ce qui est pour les animer sur les voyes, & comme si on disoit en François, halle, halle.

Lorsque le Cerf est accompagné, on crie aux chiens, Dautey boy, dautey boy; sorte d'avertissement qui veut dire en françois, la ila, la ila; ou prenez garde à vous.

Et lorsque le Cerf est separé de sa compagnie pendant que les chiens le chassent, on doit leur crier, lou oué, lou oué.

Lorsque l'on revoit des fuites d'un Cerf on crie, Vauleceletz, vauleceletz, qui est

le terme usité en françois.

S'il y a des chiens qui chassent le change, on les gourmande en criant après eux, houre horhon, ce qui veut dire, hay hay si hay hay; & pour les faire suivre après soi, on leur crie, Com aoy, com aoy.

Losqu'un Cerf fait encore d'autres retours, & qu'il y a des chiens qui s'emportent, on leur crie, Houp boy, houp hau hau hou haup boy.

Et les chiens étant revenus quand on revoit du retour du Cerf, on dit, vauleure-

vary vauceletz.

Pour faire prendre aux chiens le voyes du Cerf, qui est quelquesois forlongé de deux heures, on crie, Here cess, cess lo lo lo, & lorsqu'ils chassent bien holo holoo.

Quand il y a des chiens qui écoutent, ou qui coupent afin de les faire rallier à ceux qui chassent, il faut leur crier, Coco ou coel coel, qui veut dire, tirez à lui tirez.

Lorsque le Cerf ou le Chevreuil est pris, en faisant fouler les chiens, c'est-à-dire, en leur faisant manger sur le champ une épaule du Cerfs ou du Chevreuil, ou en leur faisant la Curée, on leur dit, cess me boy, cess me les réjouit.

Comme les chiens Anglois sont carnafsiers, rien ne les rend plus ardens à la Chasse que de leur faire manger sur le champ l'épaule du Cerf ou du Chevreüis; Ils en apprennent mieux à tenir jusqu'à la fin la voye du Cerf, ils en deviennent plus hardis, ils se rallient plus aisément & connoissent mieux la voix de celui qui les fait chasser quand il les houpe.

Quand les Piqueurs après la Curée re-

montent à cheval pour ramener les chiens au Logis, ils crient pour les appeller, Herr dodo hoho, ce qui fignifie la même chose qu'en françois, Hau tayau.

Les chiens étant tous arrivés à la porte du Chenil, dès qu'elle est ouverte, le Piqueur leur crie, Co diguenets, ce qui veut

dire, entrez tous dans le Chenil.

Les chiens étant entrés dans le Chenil au retour de la Chasse pour les faire boire, on peut encore user de ce terme; Less cela revient à notre mot, Houleau hou-leau, qui signisse boy boy.

# Maniere de dresser un Limier.

L'faut que celui qui veut apprendre à détourner un Cerf ne soit point paies-leux, & qu'il aime la chasse; Il doit aussi caresser & assectionner les chiens, prendre son Limier le matin & le mener dans les Buissons, ou dans les Forests pour y chercher des Cerfs; être au bord de sa quête au Soleil levant, & commencer a déployer le Trait, & mettre son Limier devant de la saçon que je vais montrer.

Si l'on commence par les Gagnages ou par les chemins qui se trouvent dans les

Bois, ou par les bords des Taillis, il faux après avoir deployé le Trait, caresser son Limier & le faire marcher devant vous plus d'une demie longueur du trait, en lui disant, Va outre: c'est le premier mot de la Venerie. Il faut ensuite lui parler souvent, l'appellant par son nom en ces termes; Hau Miraut, hau l'ami, hau lau lau lau lau, pour le réjouir : & afin qu'il se rabatte mieux, si l'on veut donner de l'ardeur à son Limier, il faut mener au bois avec lui un autre Limier, & le faire aller tantôt devant, puis le retenir derriere, & laisser aller l'autre à son tour, tant au long du chemin que sur les voyes, & il se rendra ardent. Si votre chien va le néz & la tête haute vous lui parlerez en cestermes, hau gare à toi la valet la , en lui donnant de la craînte par quelques petits coups de traits sur les reins, & ne lui permettant pas de mettre le néz tantôt à une coulée & tantôt à une autre, ni de barrer les chemins; mais ayez soin qu'il aille tout droit, soit le long des Gagnages; ou le long des chemins dans les Bois; car si vous laissez votre Limier dans l'habitude de furreter de côté & d'autre, il fera peu de diligence; & ne vous rendra pas grand service: au contraire allant droit sans se décourner ni à droite ni à gauche il vous indiquera s'il a passé quelques Bêtes, & alors regardant à terre si vous jugez par le pied ce que c'est; vous direz à votre chien; Qu'est-ce-là l'amy hau mon vaiet après, après veleci aller y dit vrai veleci aller. Vous suivez ensuite les voyes du Cerf avec votre Limier jusqu'au bord du fort, où étant vous arrêterez & caresserez votre Limier à petit bruit & vous briserez des branches haut & bas, ces branches vous serviront de remarques & feront connoître à ceux qui viendront après vous que c'est un Cerf que vous avez rembuché. Vous aurez soin que les brisées soient posées le bout rompu du côté que va le Cerf: après cela pour le détourner, il faut mettre votre Limier devant comme auparavant & prendre le wur du fort, tant par les Taillis que par les chemins où est entré votre Cerf, & revenir jusqu'au rembuchement, qui est l'endroit par où il est entré dans le fort, sil ne passe point, ou ne sort point du fort : S'il est détourné & s'il passe, votre Limier vous en avertira comme la premiere tois, & en ce cas il faut le briser & prendre encore les devans jusqu'à ce que vous ne le trouviez point passé, & faire des brilees par tous les endroits où vous passerez. Fin de la Chasse du Cerf.



# CHASSE DU SANGLIER.

A Chasse du Sanglier est une des plus belles que l'on puisse voir, mais il y a bien des choses à observer pour la faire selon les régles. Comme mon principal dessein est d'instruire les jeunes Veneurs, je vais entrer dans un détail exact de tout ce qui peut concerner cette chasse. Je commencerai par les termes dont on se sert en parlant du Sanglier, ensuite je parlerai de la façon de le détourner, du laisser courre, de la Quête, & ensin de la Chasse aux Toiles.

### CHAPITRE I.

Termes dont on se sert en parlant du Sanglier.

ES pieds du Sanglier par lesquels les Veneurs en connoissent, se nomment traces. Les Os ou Ergots qu'ils ont au-dessus de

leurs Talons, s'appellent gardes.

S'ils ont à leurs traces un bout des pinces plus long que l'autre, cela s'appelle pigache.

L'endroit où ils mettent leurs pieds, ou leurs traces se nomme marche ou voye.

La distance qu'il y a de l'une à l'autre,

allure.

La Tête, c'est la Hure.

Quatre grandes dents qu'ils ont dans la gueule, & particulierement les deux qui sont dans la Machoire d'en-bas, se nomment désenses, & les deux de la Machoire d'en haut s'appellent Graiz: elles ne servent, pour ainsi dire, qu'à éguiser celles d'en-bas.

Le Nez, c'est le Boutoir, les fouillures

qu'il fait, s'appellent Bouttis.

Lorsqu'un Sanglier a un peu levé le dessus de la terre en marchant, cela s'appelle vermillis: on dit un Sanglier a vermillé dans cet endroit.

Les endroits où l'on voit qu'il a mangé, Bleds, Avoine, &c. se nomment mangeures, voilà où un Sanglier a fait ses mangeures, ou ses mangis.

Un Sanglier bien gras, c'est un Sanglier

à Porchaison: La Peau épaisse que les Sangliers mâles ont sur les épaules s'appelle armure.

Les Testicules se nomment, Suites ou

Luites.

Leur fiente, s'appelle Laisse, on dit voilà des laisses de Sanglier.

L'endroit où il couche, c'est une Bauge.

Le temps qu'ils sont en chaleur, c'est le Rut, les Sangliers sont au Rut.

On dit la peau d'un Sanglier & le cuir

d'un Sanglier.

Il y a aussi differens termes pour distin-

guer l'âge d'un Sanglier.

Le jeune Sanglier mâle qui commence à quitter les bêtes de compagnie en sa deuxième année, & même jusqu'à ce qu'il ait trois ans, s'appelle Ragot.

Un Sanglier à son tiers-an, est un Sanglier qui passe de la troisséme année à la

quatriéme.

Un Sanglier à son quart-an, est un Sanglier qui a quatre ans & qui vient à sa cinquième année: A cet âge il marche sans crainte & se désend vigoureusement contre les Loups & les Chiens quels qu'ils soient.

Le vieux Sanglier est celui qui a quitté



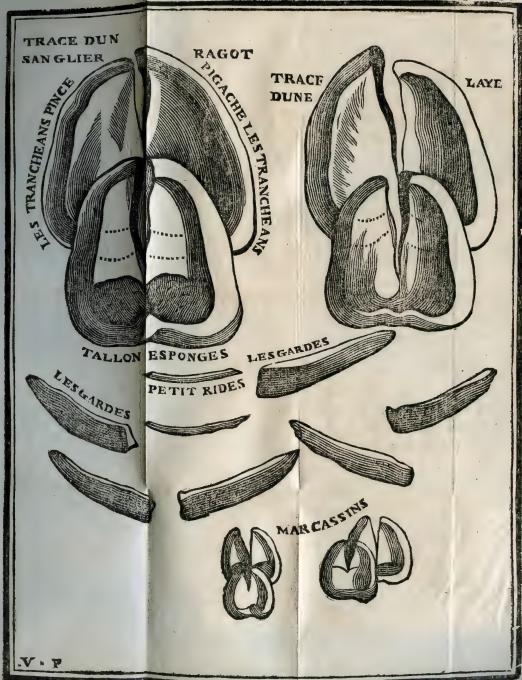

les compagnies depuis plus de quatre ans,

& qui se plast toujours seul.

Les femelles de Sangliers se nomment Layes, & leurs petits Marcassins: lorsqu'ils ont un an, on les appelle bêtes de

compagnie.

Voilà les termes propres à la Chasse du Sanglier. Passons à la maniere de reconnoître un Sanglier par les traces, & de le distinguer d'avec les Layes. Un coup d'œil sur la Figure 233, cy-jointe facilitera l'intelligence de ce que nous dirons sur cette matiere.

#### CHAPITRE II.

Comment on reconoît un Sanglier, par les traces.

L n'y a que l'expérience, & beaucoup d'attention qui puissent mettre un jeune Veneur en état de connoître un Sanglier par les traces. Il faut pour cela se promener souvent dans les Bois, dans un temps de beau revoir, c'est-à-dire, quand la terre est molle, par exemple en certain temps de l'Hyver, ou en Eté après la pluïe;

Voici à quoi l'on peut aisément reconnoître un Sanglier, & distinguer d'un coup d'œil s'il est jeune ou vieux, si c'est une

Laye ou un Sanglier mâle.

La trace de devant d'un jeune Sanglier est un peu plus grande que celle de derriere, les pinces sont plus grosses que celles de la Laye, & les tranchans qui sont ses côtés sont un peu déliés & coupants: la trace de derriere se trouve ordinairement dans celle de devant, mais un peuà côté du milieu de celle-cy, à cause de ses Suites ou Luites, qui commencent à être grosses & qui le contraignent de marcher les cuisses un peu plus ouvertes que la Laye: Il donne aussi de ses gardes en terre mais elles sont bien tournées, & la pointe. un peu en avant. Lorsqu'il avance vers son tiers-an ses gardes sont plus près du talon & s'élargissent davantage & elles donnent tout à fait en terre aux deux côtés de ses talons. Plus le Sanglier vieillit, plus il est alfé d'en reconnoître par ses gardes qui étant alors bien moins tranchantes donnent en terre de toute leur longueur.

Les pinces de la Laye sont plus pointues, les côtés de ses traces & les gardes plus tranchantes, le talon plus étroit, les tra-











ces de devant & de derriere sont toujours un peu ouvertes, excepté cependant celles d'une vieille Laye, qui sont ordinairement plus serrées, ses gardes sont aussi plus étroites & plus serrées vers la pointe que celles des Sangliers; Il faut encore observer que leurs traces de derriere sont en dedans, dans celles de devant.

Les Sangliers à leur quart-an, & les vieux Sangliers ont les pinces grosses & rondes, les tranchants ou côtés de leurs races sont uzés, le talon, ou les éponges sulent au niveau de la trace qui est grosse & large, les gardes sont tout à fait élargies, & s'approchent du talon, & les allures sont grandes. La trace des vieux Sangliers est mujours profonde & large à cause de leur pelanteur; Ils ont les pinces fort rondes, la solle grande, leurs gardes paroissent dans un temps pluvieux, parce qu'ils marchent très-pesamment, ce qui fait que par-tout où ils passent il est très-aisé d'en revoir; on remarque aussi dans la trace de grandes & grosses rides entre les gardes & les talons, & plus ces rides seront grof. les, plus elles dénoteront la vieillesse du Sanglier. Les traces de derriere portent sur le talon, ou à moitié de la trace de

devant, & à moitié aussi à côté en dehors principalement lorsque le Sanglier est en Porchaison: il n'est pas si aisé d'en connoître dans le temps du Rut, parce qu'alors leurs allures sont grandes & déreglées, ce

qui déroute un peu le Veneur.

Les jeunes Veneurs encore peu expérimentés dans l'exercice de la Chasse pour roient bien se tromper aux traces du Sanglier dans la saison du Gland: car dans ce temps les Pourceaux privés vont au bois, & comme ils sont une même espéce d'animaux, ils ont aussi beaucoup de ressemblance dans leurs traces: mais pour ne s'y pas méprendre, voicy à quoi principalement il saut saire attention.

Les Sangliers dans leurs allures mettent leurs pieds de derrière dans ceux de devant: Ils appuyent bien plus de la pince que du talon, leurs pinces sont serrées & les côtés de leurs traces qui sont tranchantes donnent par-tout des gardes en terre, & ils les élargissent en dehors des deux côtés du talon.

Il n'en est pas de même des Pourceaux privés, ceux-cy vont les pieds ouverts, ils les ont ordinairement longs & usés; ils appuyent beaucoup plus du talon que de la pince, & ils ne mettent pas leurs pieds de derriere dans ceux de devant, leurs gardes donnent droit dans la terre la pointe en avant sans s'écarter, le dessous de leur Solle est charnu, ce qui fait paroître la forme de leur pied toute ronde & les côtés un peu gros; ensin leurs pinces sont grosses & usées & ils ont le pied court.

#### CHAPITRE II.

# Tems du Rut des Sangliers.

ES grands Sangliers entrent en Rut dans le commencement de Décembre & plus ils sont vieux, plus aussi leur Rut s'avance avec les vieilles. Layes, & ils sont toujours les premiers en chaleur durant trois semaines. Les jeunes Sangliers tiennent le Rut après les vieux, ils se battent quelquesois les uns contre les autres, & c'est à qui demeurera le maître de la place: ils se blessent même souvent de leurs désenses en plusieurs endroits du corps, mais particulierement aux épaules & au col; il semble que la nature ait voulu pourvoir à leur suréé, en revêtant ces endroits d'une peau extrémement dure &

épaisse de deux doigts, que j'ai dit eydessus s'appeller Armure, sans cela les défenses d'un Sanglier pénetreroient dans le corps de son rival. Les armures des jeunes Sangliers sont plus tendres à proportion de leur âge, mais aussi leurs défenses ne sont pas si dangereuses. Ces animaux ne laissent pourtant pas que d'être très furieux dans le temps du Rut : les deffenses des Sangliers qui sont dans leur troisième année sont très-dangereuses, mais lorsqu'ils ont atteint la quatriéme, c'est-là le temps de leur grande force ; les défenses leur sortent en dehors & à côté des machoires de la longueur de quatre doigts. Les Sangliers qui sont bien vieux sont moins redoutables de ce côté-là que les Ragots, parce que leurs défenses commençant à tourner, elles ne peuvent plus faire tant

Les Sangliers font de grand Pays pendant la nuit pour chercher les Layes afin de tenir leur Rut: C'est dans ce temps que les jeunes Veneurs pourront apprendre à en reconnoître; ils se transporteront pour cela dans les grandes Forêts & dans les gros Buissons avec leurs Limiers, mais je les avectis que les Limiers s'attacheront bien

surot à de jeunes Marcassins, ou à des actes de compagnie qu'à un grand Sandier. Cet animal est d'une puanteur inapportable dans le temps du Rut, ce qui lonne souvent occasion aux Chiens de suruller les voyes, c'est à quoi il faudra don. ner une attention particuliere. Il est cenendant des circonstances dans lesquelles ssera assez aisé de lancer de grands Sangliers, parce qu'on pourra s'en approcher de près , c'est lorsque ces animaux quoique dans le Rut se separent de leurs Layes, ce qui leur arrive assez souvent.

Les grands Sangliers ont (comme je l'ai dit) dans la Saison du Rut une armure exgémement dure qui couvre leurs épaules & qui s'avance jusques sur le bord des côtés au de-là du défaut: L'épaisseur en est si sorte qu'un coup de Fusil ne fait que glisle dessus, s'il est chargé de plusieurs balles, mais à balle seule on peut la percer, Pourvû cependant que l'on tire bien à propos. Il n'en est pas de même des eunes Sangliers sur qui tout coup de Fusil tait impression, parce que les armures

Les Sangliers dans le temps du Rut, cest-à-dire, dans l'espace de trois semaines perdent considerablement de la graisse qu'ils ont faite pendant l'Eté & l'Automne; mais lorsque ce temps est passé, ils l'ont bientôt recouvrée. Comme ils ne cherchent que le repos après avoir tenu le Rut, ils font très-peu de Pays & se retirent dans des Futayes; c'est dans ce temps que les Veneurs pourront facilement en connostre, & qu'ils distingueront aisément par les traces le Sanglier d'avec la Laye.

# CHAPITRE IV.

Tems auquel les Layes font leurs Marcassins.

ES Layes sont plus ou moins tardives à tenir le Rut: les plus avancés tont leurs Marcassins à la fin de Mars, d'autres en Avril, & d'autres à la fin de May; les plus tardives les sont en Juin, & leur portée est presque aussi nombreuse que celles des Truyes privées. Elles ne portent que quatre Mois, les Marcassins en naissant aportent toutes leurs dents qui grossissent à proportion de l'âge, mais elles ne multiplient point.

Les grands Sangliers accompagnent leur

leurs layes, lorsqu'elles ont leurs Marcassins pour les désendre contre les Chiens & contre les Loups. Il est assez disficile de les surprendre, parce qu'outre qu'ils sont extrêmement farouches, ils ont le sentiment très - fin , ce qui leur sert pour prévénir toutes attaques. Lorsqu'il arrive qu'ils sont lancés dans les bois, ils s'en vont quelquefois bien loin, & font un grand Pays, sur tout pendant là nuit, à moins qu'ils ne trouvent de quoi manger; car dans ce cas là il s'y arrêtent. Il est aisé de reconnoître les vermillis du Sanglier qui sont longs & droits, au lieu que ceux de la Laye vont plus en tournant. Quand les Layes ont mis bas, elles se retirent dans les plus grands forts avec lettrs Marcassins pour les mettre en sûreté, & lorsqu'ils ont trois mois, elles les en font sortir de tems en tems pour les mener aux marres afin de les y faire boire, & elles retournent toujours de bonne heure dans les forts. Elles sont fort carnacieres; & lorsqu'elles trouvent un petit Faon nouveau né elles le dévorent à moins qu'il ne soit désendu par le Cerf; elles aiment aussi beaucoup la chair de cheval.

### CHAPITRE V.

De l'Equipage pour la Chasse du Sanglier.

Our bien courre le Sanglier, il faut une Meutte au moins de trente ou quarante chiens avec deux Piqueurs assez entendus pour les bien conduire; il faut aussi des Valets de Chiens, qui ayent grand soin de leur Meutte. Pour courre le Sanglier: on convient d'abord du lieu où doit se faire l'assemblée; il faut aller au bois le jour précédent pour connoître en quel canton de la forêt on trouvéra des Sangliers. La précaution est nécessaire pour s'épargner bien de la peine; car lorsqu'on en aura trouvé le jour precedent, on est sûr en retournant le lendemain d'en rencontrer infailliblement. On commencera d'abord par les détourner, & ce sera là l'endroit que l'on choisira pour l'assemblée, & où l'on placera tout l'Equipage de Chasse: & comme les Sangliers cherchent toujours les plus grands forts, il faudra remarquer avant que de chasser, les endroits par ou l'on pourra passer le plus aisément.

Cette Chasse est extrêmement pénible, les Veneurs font obligés de crier à tout moment pout faire suivre les Chiens d'une maniere convenable. Car quelque fois, ils e rebutent & ce n'est qu'à force de mou. vemens & de cris, qu'on peut rejoindre le Sanglier qui se rend toujours très-redoutable en tenant ferme devant les Chiens, fur-tout lorsque c'est un grand Sanglier, Il faut d'ailleurs avoird'excellensChevaux bien dressés à courre dans les forts, & que ceux qui les montent n'apréhendent point les branches; car comme je l'ai déja dit, le Sanglier bat toujours les plus grands, orts dans les forêts, c'est pourquoi il faut broffer hardiment par tout où il y a apparence de pouvoir passer, Tous ces mouvemens si violens, ces cris redoublés & indispensables dans cette Chasse, avertissent luffisamment les Veneurs des précautions qu'ils doivent prendre pour eux-mêmes, avant que de courre le Sanglier.

# CHAPITRE VI.

Du Limier pour le Sanglier.

Lest important d'avoir des Limiers bien dressés pour la Chasse du Sanglier;

mais il faut un soin particulier & beaucoup de patience pour les dresser. Ce n'est pas qu'il soit difficile de faire vouloir d'abord à un jeune Limier des voyes du Sanglier; mais souvent il se rebute, à cause du sentiment de cet animal, & il refuse de suivre. Pour l'accoutumer, il faut le mener souvent dans le bois par un tems de Beaurevoir & le faire aller devant, comme jel'ai dit, en parlant de la Chasse du Cerf: & lorsqu'on revoit du Sanglier en remontrer au jeune Limier & l'engager en même tems à suivre. S'il refuse il faut toujours tenir les voyes, ne point perdre de vûë le Sanglier, tâcher même de le lancer, & le suivre enfin jusqu'à sa Bauge, animer le jeune Limier de la voix & le flatter pour lui en faire vouloir, il ne faut point se lasser de repeter souvent ce même exercice; car ce ne sera qu'après des instructions plusieurs fois reitérées qu'on en viendra à bout.

L'Eté, lorsque le Sanglier donne aux bleds & autres grains, il sera bon de faire suivre le Limier sur les bords de la forêts. On peut aussi aller aux Marres: Les Layes avec les Marcassins, & même les grands Sangliers ne manquent pas d'y donner dans cette saison. Lorsqu'on aura revû de seurs traces, & que l'on verra le Limier se rabattre, il faudra sui faire emporter les voyes, toujours en le carressant; ensuite sancer le Sanglier, le suivre jusqu'au premier chemain, & là le briser. Il faut prendre après cela les devants par un endroit où il ait passé: rien n'apprend mieux au Limier ale rabattre. Car le Sanglier allant de bon tems, si l'on prend les devants de cent pas en cent pas, le Limier se rabattra sur les traces, & cela commence à le former: le Chien en veut alors de plus en plus, ses craintes diminuent, & peu à peu il s'accoutume au sentiment du Sanglier.

# CHAPITRE VII.

De la Quête du Sanglier.

A U jour marqué pour la Chasse le Commandant de l'Equipage distribue les quêtes aux Piqueurs & aux Valets de Limiers. Chacun va prendre la sienne au lieu qui lui est indiqué dans le bois, & y reste jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de se rendre au lieu de l'assemblée: Si un Veneur avoit rencontré un Sanglier le jour précédent, il est de l'ordre de la Chasse qu'il retourne dans le même endroit pour tâcher de détourner le Sanglier dont il a eu le premier connoissance. C'est un droit qui lui appartient; cela suppose cependant que le Veneur ait acquis assez d'experience pour qu'on puisse s'en repofer sur lui; car autrement il seroit à propos, (& ce ne seroit pas lui faire tort) de le faire accompagner par un autre plus habile pour suivre ensemble la Quête du

premieral

Les jeunes Veneurs au jour de la Chasse se trouveront aux bords de leurs Quêtes avant le lever du Soleil, afin de se mettre bien au fait de la forêt, ou du buisson où ils doivent Chasser. Ils doivent aussi faire une attention particuliere à la saison dans laquelle on se trouve; parce que dans le tems des grains les Sangliers s'aprochent aux bords des bois du côté qu'il y a des grains & quand ils en ont une fois gouté, ils ne manquent pas d'y donner toutes les nuits, ce qui fournit aux Veneurs une belle occasion de prendre les devants pour les poursuivre & les détourner. De plus, comme cette nourriture échausse extrêmement ces animaux; ils se retirent dans les Marais pour y boire & s'y rafraîchir: ainsi il est immanquable d'en rencontrer dans ces deux endroits qu'ils n'a-

handonnent que très-rarement.

En Automne les Sangliers se jettent dans les Vignes & font un grand dégat de raisins, & lorsque les vendanges sont sites, ne trouvant plus rien dans les viones, ils se retirent dans les forêts, ou le and ne leur manque point jusqu'à la fin de Novembre. Ils vont même aux Noisetiers & ils mangent des Noisettes autant qu'ils en peuvent trouver : Sil y a des hautes futayes dans le voisinage, ils ne manquent pas d'y faire leur nuit. Ce font-là les endroits où l'on peut en rencontrer plus surement, & c'est aussi où ils sont une resistance plus vigoureuse, la chaleur de la nourriture leur donnant une force extraordinaire & une fureur dont les chiens & les Piqueurs mêmes se ressentent sou-Quelquefois même ces animaux ne se contentent pas de se désendre, ils viennent à la charge sur les Chasseurs, & font du carnage ( 1997)

Lorsque les Sangliers ne trouvent pas dequoi se nourrir dans un endroit, ils paslent aussi-tost dans un autre pour en chercher. En Hyver ils n'ont point d'autres retraites que les forts, les grandes Fougeres ou les Buissons les plus épais: ainsi les Veneurs ne peuvent manquer d'en rencontrer dans cette Saison : Il y a cepen. dant quelques precautions à prendre pour ne point faire de démarches inutiles. Il faut dabord faire toujours marcher son Limier devant foy, tant au long des chemins que sur le bord des Bois, & lui parler toujours à propos pour l'animer & pour l'inftruire. Voicy les termes dont on se sert ordinairement ; va outre mon valet , hau rigaut, hou hou, velecy mon petit.

Si le chien met le Nez à une coulée & qu'il fasse mine de vouloir se rabattre; il faut prendre garde que ce ne soit sur les traces de quelque Renard, dont les jeunes chiens aiment beaucoup le sentiment: lors donc que le Limier se rabat sur les traces de quelque Bête noire, & que l'on en revoit, on lui dit; qui est-ce la rigant? après l'amy, après velecy aller, velecy y dit

Si on se trouve à la suite d'un Sanglier, il faut tâcher de suivre, & de faire tenir les voyes au Limier pour le trouver entre dans les forts. Le Veneur ne doit pourrant pas encore y entrer, de crainte de le lancer; mais lorsque le Sanglier va de bon temps, il est à propos de le briser au bord du fort & de se retirer pour prendre les devans. Si le Limier ne peut emporter les voyes, parce que le Sanglier va de trop hautes-Erres, le Veneur prendra de grands devans, afin d'en rencontrer des voyes qui aillent de meilleur temps; car bien souvent les Sangliers sont beaucoup de Pays, & vont saire leur nuit loin de ces endroits là: C'est pourquoi on ne peut être trop attentis à tous leurs mouvemens, pour agir selon les connoissances que l'on en prendra & éviter les méprises.

Il y a des Sangliers qui ne s'éloignent pas beaucoup des grands forts durant l'Eté; en ce cas le Veneur ne doit pas pousser les voyes bien loin au rembuchement. Car s'ils avoient le moindre vent du chien, ils suiroient peut-être bien loin & y demeureroient. Lorsque les voyes vont de hautes-Erres, & que le Veneur en rencontre tard, il doit aider à son Limier pour trouver la Bête entrée dans le fort. Il faut sçavoir adroitement découvrir sa demeure & luger de quel côté la Hure peut être tour-

née, alors le Veneur prendra avec son Limier les chemins les plus couverts pour le trouver entré dans l'endroit, car autrement le Limier pourroit sur aller les voyes.

Il est important de bien observer les traces du Sanglier, afin de juger si c'est un Ragot, ou un vieux Sanglier. J'ai parlé cidessius des marques qui les distinguent. Si l'on juge que ce soit une Laye il faut sçavoir combien il y a avec elle de Marcassins ou de Bêtes de compagnie, afin d'en faire un rapport exact à l'Assemblée.

J'observerai icy que dans les hautes Futayes, où il y a bien des Houx & des Fougeres, les Sangliers demeurent bien souvent dans ces Fougeres où ils font leur nuit: C'est aux Veneurs à prendre garde s'ils y voyent entrer le Sanglier ou des Bêtes de compagnie. Il ne faut pas les approcher à mauvais vent, mais les briser de loin, & prendre les devants de tous costés Si le Limier n'en rencontre point dès la premiere sois que l'on prend les devants il faut les reprendre une seconde sois, mais beaucoup plus près de l'endroit où l'on soupçonne le Sanglier. Si le Limier va bien aux Brisées, il est hors de doute que le Sanglier est encore dans le lieu de sa re-

traite, l'on peut alors en toute sûreté en faire son rapport. Pour peu que l'on observe tout ce que j'ai marqué, le rapport ne peut manquer d'être fidéle, & on ne fera le sanglier ni plus ni moins autre qu'il n'est.

### CHAPITRE VIII.

Des Relais, du laisser courre, &c.

Ussi-tôt que le Veneur aura fait son rapport, il se preparera pour la Chasse & serendra d'abord dans l'endroit où sont les chiens pour faire la separation de sa Meute. Il enverra les Relais aux endroits ordinaires où se font les resuites du Sanglier, pour en être secouru dans l'occason; car il est important d'être bien relayé. Le Capitaine de l'Equipage fera marcher les chiens de Meute à la tête desquels se mettra celui qui aura fait le rapport, parce que c'est à ses brisées que l'on va. C'est toujours à ce dernier à remontrer du Sanglier à ceux qui piquent à la queüe des chiens, afin de pouvoir le reconnoître ce qui quelquefois ne se fait pas lans de grandes difficultés; car souvent le Sanglier est accompagné d'une Laye ou de quelque Bête de Compagnie: quelquesois même il y a dans la bauge plusieurs Sangliers avec celui dont on a remontré d'abord: ils y restent ensemble quelque temps, & lorsque les chiens en approchent, ils partent tous de Compagnie, & le Sanglier de Meute donne ainsi le change aux chiens. En ce cas, il est necessaire que les Piqueurs en revoyent aux brisées, & qu'ils regardent souvent à terre en le faisant chasser.

Lors donc que les Piqueurs auront bien revû par les traces, si c'est un Ragot, un vieux Sanglier, ou une Laye, celui qui laisse courre tiendra le Trait de son Limier tout déployé, & mettra son chien sur les voies auxBrisées; il avancera de dix pas dans ces voyes, & s'y arrêtant de pied serme, il criera à son Limier, hau valet hauva, la Rigaut après après, hau hau: Il aura soin de laisser un peu tâter de la voye au Limier, ensuite il le sera appuyer sur le Trait & le sera suivre, & lorsqu'il reverra des traces de la Bête il criera à haute voix: veley aller avant, velecy aller, après après valet.

Comme il peut arriver que le Sanglier tourne en vermillant dans le fort, quel-

quesois même près de l'endroit où il veut le mettre à la Bauge (ce qui peut faire perdre les voyes au Limier) il faut le faire evenir pour les rechercher en prenant de petits devants, en lui criant hourva, hourva au l'amy va outre. Il est bon aussi de le sire aller devant, pour tâcher de lui faire cerouver les voyes, en lui disant hau rigaut hourva hourva, velecy mon petit. Lorsqu'on le voit retomber sur les voyes, il faut lui cier: aprés mon valet après hou hou. Enfin des que le Piqueur en aura revû, il criera suffitôt velecy aller; velecy aller: Il repetera souvent ces termes & suivra jusqu'à eque le Sanglier soit lancé. Si le Limier menoit jusqu'à la Bauge, aussi-tôt que le Veneur le voit partir il doit crier, velelan, velecy aller, velecy aller, & tout de suite appeller les chiens au son de la Trompe. Lorsqu'ils sont arrivez avec les Piqueurs, celui qui a laissé courre, sonnera pour faire découpler les chiens; alors tous les Piqueurs sonneront aussi & piqueront à la queuë des chiens, il les tiendront le plus Près qu'ils pourront sans apprehender de passer par les grands forts, ils leurs crietont souvent: kou, kou, velecy allez, y dit vay velecy allez, & ils ne cesseront de

fonner pour chiens, de même qu'à la Chasse du Cers & du Chevreüil; car il n'y a aucune difference. Quant au défaut, lorsque les chiens seront bien ameutés, il faut continuer de sonner encore quelque temps, & ensuite crier aux chiens sans relâche, asin de faire peur au Sanglier & l'empêcher par ce moyen de tenir contre les chiens, car autant qu'il en attrape il les estropie c'est pourquoi il faut toujours les accompagner, & leur crier, hau miraut, a fuit la chien, fuit la haha, & lorsqu'on voit passer le Sanglier, on crie comme j'ai dit ci-des sus velelau, &c.

La Chasse du Sanglier peut durer plus ou moins de temps selon la qualité du Sanglier que l'on court; car si c'est une bête de compagnie elle pourra faire durer la Chasse six ou sept heures, parce quétant poursuivie elle se mêlera avec toutes les Bêtes qu'elle rencontrera, ce qui est très-embarrassant pour les Veneurs & pour les chiens, qui ont alors plus de peine à en reconnoître; d'ailleurs les Bêtes de compagnie étant fortes & peu pesantes, elles sont en état de faire bien du Pays. Il n'en est pas de même d'un grand Sanglier; sa pesanteur lui est nuisible, il se fait toujours

chasser de près, & les chiens ne le perdent uéres de vûë, ce qui fait qu'on en vient bout dans l'espace d'environ deux heunes. De plus, il ne fait point de grands reours comme les Cerfs & les Chevreuils; mais seulement un retour à droit ou à gauche, & il se replie toujours du côté où il veut percer. Quelque fois il va de l'exnémité d'une Forêt à l'autre, d'autre fois va battre de grands forts pour chercher à s'accompagner d'autres bêtes afin de donner le change, ce qui étonne souvent les chiens, mais il y en a toujours parmi eux qui sont fermes dans la voye: ceuxcy ne manquent point de montrer le change, & quoique le Sanglier parte du fort en compagnie, ils refusent de chasser d'autres Bêtes que la leur, Les Piqueurs dans ces circonstances doivent se conduire trèsprudemment & se donner de garde de trop exciter leurs chiens, lorsqu'ils reconnoissent qu'ils rémontrent bien.

Lorsque le Sanglier se sent poussé aux dernières extrémités, il ne fait plus que tourner, cherchant toujours à se mêler avec quelques Bêtes de compagnie; lorsqu'on l'en separe, il va battre un autre pays, cherchant toujours à s'accompagns.

gner, mais ce n'est que d'une façon assez languissante, parce que sa pesanteur l'accable à la fin, & il s'échauffe au point que lorsqu'il rencontre quelque Marre, ils'y jette avec ardeur pour s'y rafraîchir. Si par hazard il ne rencontre point d'eau, l'extrême chaleur l'appesantit & le met hors d'état de courre, alors il se laisse abboyer de près, & au lieu de chercher à fuir il fait face aux chiens, & leur tient têre avec une extrême fureur, il se jette même dessus & les blesse. C'est dans cette occasion que les Piqueurs doivent appuyer les chiens & tâcher de faire repartir le Sanglier afin de ménager la vie des chiens. Il est bon même d'empêcher que les chiens n'en aprochent de trop près, parce que lorsqu'il est sur ses sins il ne fait plus que tournoyer présentant sa Hure à tout ce qui l'approche : C'est alors que l'on peut se servir du Couteau & le lui plonger dans le Corps; Mais il faut quele Veneur quilui sert le coup soit assez allerte pour s'esquiver à l'instant d'un autre côté, parce que cet Animal tourne toujours ses défenses du côté d'où il se sent blessé. Si cependant le Sanglier étoit furieux au point qu'il y eut à appréhender pour les Veneurs & même pour pour les Veneurs, & même pour les chiens il seroit à propos de lui tirer un coup de fuzil: C'est à celui qui commande l'Equipage à qui cet honneur appartient de droit, &il n'y a rien en cela qui blesse les Loix de la Chasse, parce que le coup de seu est permis lorsque la vie des Veneurs & des chiens est en danger.

Pour les Layes & les Bêtes de compagnie qui ne peuvent pas blesser, mais qui ne sont que souler du Boutoir, il ne saut seservir que du Couteau de Chasse, le Fuzil n'étant de mise que dans les dernie-

res extrémités.

Les Piqueurs sonneront aussi-tôt la mort de la Bête, & laisseront fouler les chiens en les caressant, en les appellant par leurs noms, & en les en-hardissant en ces termes, hou hou petits velecy velecy donc mes tou tou. Il faut toujours les flatter de la main, particulierement les jeunes chiens; & en cas que ceux-cy ne voulussent pas en approcher, il faut les prendre en les sattant, & les poser sur le Sanglier; peu à peu ils s'y accoutumeront.

Après que les chiens ont foulé à la tête du Sanglier, le premier Piqueur leve la trace droite de devant & la porte au Com-

mandant de l'Equipage qui la presente au Roy, ou au Seigneur à qui l'Equipage appartient; ensuite on sonne la Retraite pour rappeller les chiens, & on emporte

le Sanglier.

Avant que de partir il faut visiter les chiens pour voir ceux qui sont blessés, & les panser. Il faut pour cet effet que les Veneurs fassent toujours porter à la chasse tout ce qui est necessaire pour panser les chiens & principalement une Eguille, du Fil, & quelques morceaux de Lard conpés par petites tranches. On met un lardon dans chaque playe que l'on recoût avec du fil double, & l'on fait un nœud à chaque point: Ce lardon humecte la playe & lui donne l'onction necessaire; outre cela le chien de son côté coopére à sa guérison en léchant souvent sa playe. Si par hazard elle venoità se r'ouvrir soit naturellement, soit parce que le chien auroit cassé le fil, il faut remettre un autre lardon, & la recoudre de même : mais si la playe étoit trop enslée pour être recousue, on fait fondre alors du vieux lard piqué d'avoine & on en frote la playe avec une plume, ce que l'on réitere tous les jours jusqu'à ce que la playe soit guérie. Pour ceux qui ne sont pas considerablement blessez, on peut attendre le retour de la Chasse pour les panser : Il sussit de laver leurs playes avec du vin un peu chaud, & l'on a soin lorsqu'ils sont au Chenil de leur donner de la paille fraîche & beaucoup d'eau.

# CHAPITRE IX.

De la Curée du Sanglier.

7 Oicy ce qu'il faut observer à la Cu-

rée du Sanglier.

On rompt d'abord dans des Baquets grand nombre de morceaux de pain à proportion de la quantité des chiens; on fair ensuite chausser de l'eau dans une grande Chaudiere: On y met trois ou quatre livres de graisse au moins, pendant que l'eau chausse on dépouille le Sanglier pour en avoir la Fressure, & après qu'on en a ôté le Fiel on la coupe par petits morceaux pour les mettre bouillir dans la Chaudiere. Lorsque le tout a suffisamment bouilly, on le verse de la Chaudiere dans les Baquets & on le remuë avec des bâtons: Puis quand le pain est bien trempé, on renverse les

Baquets sur le drap qui sert à la Curée & qui est un drap fait exprès de grosse toile de la longueur de cinq ou six aunes. On remuë bien cette Moye pour l'étendre sur le drap. Pendant qu'elle refroidit, le Maître Valet de chiens apporte nombre de Houssines qui sont distribuées par le Capitaine ou le Lieutenant de l'Equipage selon la qualité des personnes qui assistent à la Curée : S'il n'y avoit que le Commandant & les Piqueurs à la Curée, ce seroit au premier l'iqueur à lui presenter une Houssine & une à chacun des autres Piqueurs; pour les Valets de chiens par quartier, ce sont les petits Valets de chiens qui leur en presentent. Aussi-tôt que la Moye est prête, le Commandant sonne de la Trompe & tous les l'iqueurs sonnent en même temps: le Valet de chiens commandé pour le Chenil ouvre la porte aux premiers sons & lailse sortir tous les chiens, excepté cependant les plus gras qu'on ne laisse aller à la Moye qu'à la fin de la Curée: Tout le temps qu'elle dure on sonne de la Trompe autour des chiens, & on les caresse en se servant des mêmes termes qu'on employe à la Chasse. Il est à observer que les chiens ne mangent pas du Sanglier avec autant d'avidité que d'autre viande. Il ne faut pas même que ce qu'on leur en donne soit crû, parce que cela pourroit les dégoûter, de sorte que si dans certain temps on veut leur faire manger d'autres endroits du Sanglier que la Fressure, il faut avoir soin de couper par quartier ce qu'on leur destine & le faire boüillir dans de l'eau pour le mêler avec le pain de la Moye,

#### CHAPITRE X.

Comment il faut lever la trace du . Sanglier,

C'Est ordinairement le premier Piqueur qui doit lever la trace du Sanglier; les jeunes Veneurs ne peuvent rien faire de mieux que d'examiner avec attention comment il s'y prend, asin de faire de même dans l'occasion. C'est toujours la trace droite qu'on doit lever, pour cela on perce d'abord avec un coûteau au travers de la jambe, entre l'os & les ners au dessous du genoüil; on send ensuite la peau jusqu'au joint du bas de la jambe au dessus des gardes, on coupe dans la jointure tous les peuts silamens de ners qui y sont : après

cela on renverse la trace en arriere pour la déboiter. Il faut toujours avoir soin d'y laisser la peau qui couvre le dessus de la jambe & qui va jusqu'au genoüil, c'est la qu'il faut la couper. Lorsque la trace est levée on fend la peau dans le milieu pour y passer les nerss & la moitié de la peau de dessous qui doit toujours être renversée par dessus les gardes; on fend ensuite les nerss & l'autre moitié de la peau qui y tient & on les passe deux ou trois sois l'un dans l'autre: lorsque cela est fait, la trace est en état d'être presentée.

# CHAPITRE XI.

Maniere de dépouiller le Sanglier.

N commence par lever la hure, en faisant une incision par le col au défaut des épaules, & là on coupe le joint entre le col & les épaules. La Hure levée il saut mettre le sanglier sur le dos: on fait des incisions autour des jambes au-dessous du genoüil, dont on fend la peau au-dedans des jambes de devant jusqu'à la gorge: on sait ensuite une incision depuis la gorge jusqu'à l'entre-deux des cuisses & une autre à cha-

cune des jambes de derriere au-dessous des genouils, on en fend la peau dans toute la longueur du jarret droit en montant le ong de la culotte jusqu'à la queuë; cela sait, on commence à habiller la bête par les cuisses & puis par le ventre jusqu'à ce que les épaules & le corps soient tout dépouillés, on fend ensuite le ventre, on ôte la panse & les dedans, comme la fressure, le cœur, & la panne de laquelle on peut faire de bon boudin en la messant avec le sang, on fait aussi des andouilles avec les boyaux, mais elles sont plus noires que celles des cochons. Si c'est dans le tems de la Porchaison on peut faire de bons jambons des épaules & des cuisses, on peut aussi tirer du corps des morceaux délicats, les côtes entr'autres sont estimées & on en peut faire des présens.

#### CHAPITRE XII.

Maniere de faire cuire la Hure de Sanglier.

Uoique ceci ne regarde point la chasse, on ne sera peut-être pas fâché d'apiendre comment on fait cuire la Hure du Sanglier parce qu'on peut manquer quelquefois de domestiques assez entendus pour cela; il n'y a cependant pas grande façon à faire. Il faut d'abord brûler le poil, ou l'échauder; on lave ensuite la Hure & on la met dans une chaudiere assez grande pour qu'elle puisse tremper tout entiere dans l'eau où l'on met autant de sel qu'il est necessaire, avec du Romarin, de la sauge, des cloux de Gerofle, des écorces d'Orange, quelques feuilles de Laurier & autres Herbes fines; on fait cuire la Hure avec tous ces ingrediens & lorsqu'elle est à moi. tié cuite on y met du vin blanc ou clairet, & on acheve de la faire cuire; ensuite on la tire de la chaudiere, & lorsqu'elle est froide on la garnit de fleurs,après quoi la Hure est en état d'être mangée.

### CHAPITRE XIII.

Maniere de prendre les Sangliers. dans les Toiles.

Pour prendre les Sangliers dans les Toiles, on observe presque les mêmes choses que pour le Cerf. Il faut d'abord aller au bois avec un bon Limier bien dressé à détourner les Sangliers, & après qu'on en aura rencontré & que le rape

oort aura été fait, on fera porter les Toiles & les fourches à l'endroit designé, & on les tendra de la même façon que e l'ai dit à la chasse du Cerf. Il faut avoir coin de les tendre toujours sous un bon gent. Lorsqu'elles seront tout à fait tendues & bien arrêtées, un Veneur prendra les voyes au rembuchement avec son Limier, & suivra jusqu'à ce qu'il ait lancé des Sangliers ; aussi-tôt qu'il en aura connoissance, il se retirera & tâchera de ne point les effaroucher avec son Limier, quand il sera bien assuré que les Sangliers sont dans les Toiles, & qu'il sçaura le nombre qu'il y en a, le Capitaine du Vaumait avertira le Maître de l'équipage : si l'on n'étoit pas en disposition de chasser tout de suite, il faudroit poster des personnes pour faire la garde autour de l'enceinte, afin d'empêcher les Sangliers de forcer les Toiles, ce qu'ils pourroient aisement faire, en les détachant avec leurs détenses, au lieu qu'ayant quelqu'un qui ne hit seulement que tournér de tems en tems autour de l'enceinte, cela fait que les Sangliers, retournent dans le fort & n'en sortent point,

Lorsque le jour sera pris pour la chasse

& que, tout le monde sera arrivé, celui qui conduit les chiens les découplera cinq ou fix chiens courans suffisentd'abordi quant aux Levriers & aux grands Mâtins on les tiendra prêts au devant de l'enceinte. Il faudra poster quelques hommes qui coucheront sous les Toiles, & qui ne se montreront que lorsqu'ils verront venir les Sangliers qui seront chassez, en cas cependant qu'ils passent dans l'endroit où ils doivent être courus : alors ces hommes s'étant relevés tous ensemble leveront promptement les Toiles que l'on aura laissé exprès abbattues; il faut que ceux qui entreront dans le fort pour tuer les Sangliers soient armés de gros batons longs de cinq ou six pieds & pointus par un bout; sept ou huit personnes suffisent pour cela, mais il en faut toujours quelques-uns à cheval.

Il est à propos que les Cavaliers soient bien montés, qu'il ayent des bottes fortes à l'épreuve des désenses du Sangliers, & qu'ils soient munis de bons coûteaux de chasse. Pour faire passer les Sangliers dans l'endroit où ils doivent être courus, on découplera les chiens sur les voyes. Sice ne sont que des bêtes de Compagnie on amenera toute la meutte pour chasser: mais si ce sont de grands Sangliers, ne faut que cinq ou six chiens avec quelques Cornaux : ces Animaux qui sont extrêmement vifs presseront davantage les Sangliers & les feront aller d'un bout de l'enceinte à l'autre. Il faut alors que ceux qui font dans l'enceinte fassent grand bruit avec leurs trompes pendant que d'auues appuyeront les chiens, car s'il n'y avoit personne après eux, les Sangliers leurs tiendroient tête à chaque instant, viendroient à la charge sur eux & en feroient un grand carnage; mais les cris des chasseurs les épouvantent&lescontraignent de fuir, & trouvant au bord de l'enceinte, la Toile abbattuë, ils sortent par cette espèce de brêche; mais ils trouvent là de grands Levriers d'attache ou de grands Dogues d'Angleterre extrêmement animés qui se jettent sur eux avec sureur dès qu'on leur en donne la liberté. On ne les lâche sur les Sangliers que lorsque la Toile est levée, ce qu'il faut faire avec une extrême diligence. Lorsque le Sanglier est aux prises avec les Levriers, il taut qu'un des Veneurs s'avance sur lui, le couteau de Chasse à la main & qu'il mesure son coup assez juste pour tâcher de le percer au défaut des Epaules; mais comme ces Animaux vont sur le coup qui leur est porté, d'autres Veneurs se tiendront prêts pour les recevoir avec le bâton dont ils sont armés, ils leurs en donneront s'il est possible de grands coups sur le boutoir. parce que c'est l'endroit qui leur est le plus sensible: Les petites Bêtes succombent ordinairement sous ces coups; mais pour les grands Sangliers il faut y revenir plus d'une fois & toujours, leur presenter la pointe du Bâton pour les repousser, Lorsqu'on a pris le nombre de Sangliers que l'on souhaitoit, on sonne la retaite; Alors tout le monde se retire, on ramene les chiens, & tout de suite on détend les Toiles pour les rapporter au Quartier du Vautrait ou de la Meute pour le Sanglier.

Lorsqu'on veut peupler de Sangliers un grand Parc, on observe tout ce qui a été dit cy-dessus, si ce n'est qu'on ne lâche pas les gros Levriers, parce que comme ce sont ordinairement des Bêtes des compagnie que l'on choisit pour mettre en Parc, les Levriers les tüeroient immanquablement: Il sussit d'avoir des chiens qui les aboyent; on va sur eux, on les saisst aux

jambes, on les met ensuite dans des Cabanes sur des Charrettes, & on les mene ainsi dans le Parc. Il faut avoir soin de leur donner bien à manger. Il faut aussi qu'il y ait une Marre dans le Parc, car ces animaux ne sçauroient se passer d'eau en quelque saison que ce soit, & moins encore en Eté & dans la Saison du Gland, dans laquelle ils sont fort échaussés, ce qui les oblige de donner aux Marres toutes les nuits, & de s'y vautrer pour se rafraschir.

Fin de la Chasse du Sanglier.

# DE LA CHASSE

# LOUP

A Chasse du Loup a cet avantage sur toutes les autres, qu'étant par elle-même assez divertissante, elle est toujours trèsutile & souvent même necessaire; rien de plus pernicieux que ces Animaux, souvent ils ont désolé les campagnes, soit en se jet. tant sur les Troupeaux, soit même en s'attaquant aux Enfans qu'ils emportent pour les devorer: Ceux qui ont passé quelque temps hors des grandes Villes, sçavent combien est redoutable le voisinage des Loups, surtout lorsqu'ils ont des petits à nourrir. Ces Animaux étant extrêmement carnaciers, & presque toujours affamés, lorsqu'ils ne trouvent plus rien dans les Bois à manger; ils se répandent dans les Campagnes, entrent même dans les Villages, & se saisssent avec une adresse incroyable de ce qu'ils trouvent propre à assouvir leur faim, ils guettent habilement leur proye, ils sont comme à l'Assur pour attendre l'occasion savorable & ils ne la manquent guéres, lorsqu'elle se presente; ils sont d'ailleurs sur tout pendant l'Hyver un degât étonnant dans les Forêts en dévorant autant de Bêtes sauves qu'ils peuvent en attraper. L'interest public & particulier doit donc porter les amateurs de la Chasse à faire la guerre à ces sortes d'Anninaux.

### CHAPITRE I.

Termes propres à la Chasse du Loup.

N distingue les Loups par rapport à l'âge, en jeunes Loups, en vieux Loups, & en grands vieux Loups; on en connoît ordinairement par les pieds, que l'on appelle les voyes du Loup; on dit, les Loups se suivent à la piste.

Quand le Loup va son pas doucement sans être pressé, on dit, le Loup va d'assu-

rance.

Lorsqu'il vient de chercher à manger, on doit dire, il vient de chercher pâture, il vient de se repaistre de Carnage, il a donné à ce carnage, il s'est repu àvet abbaty. Laissée du Loup, c'est sa siente.

Lorsqu'ils sont en amour, on dit, les Loups sont en chaleur. Quelques Veneurs ont voulu leur attribuer le terme de Rut, mais il ne doit se dire que du Cerf, du Chevreüil & du Sanglier.

Lorsque le Loup a couvert la Louve, on dit, le Loup a couplé, le Loup a joint la Louve, te Loup a couvert, le Loup a ligné la Louve.

Quand ils ont des Louveteaux, on doit dire, c'est une portée de jeunes Loups. Elle est ordinairement de cinq, six & sept, la moindre est de trois.

On dit la Tête, les Dents, la Peau du

Loup.

Les tettes d'une Louve se nomment ses Allettes.

Les égratignures qu'ils font à la terre avec leurs pieds s'appellent deschaussures, on dit, le Loup a deschausse en tel endroit.

Sa Couche se nomme litteau.

On dit les pieds du Loup; quelques uns les ont voulu appeller Traces, on dit aussi grand pied de Loup, grandes voyes de Loup; grandes allures.

Lorsque l'on voit le Loup que l'on chasse, on crie, velelau, velelau, harlon

chiens







shiens harlon, veleci aller, veleci aller.

On dit hurlement de Loup, hurler les loups, c'est pour les faire venir à soy, asin de les girer le soir.

Placer les Levriers aux accourres, c'est les poster dans un endroit ou entre deux Buissons, de l'un desquels le Loup doit sortir pour entrer dans l'autre.

### CHAPITRE II.

Maniere de distinguer par le pied un Loup d'avec une Louve.

E Loup a le pied plus grand & plus gros que la Louve. Lorsque le Loup est jeune, son pied s'élargit en marchant; & quand il devient vieux, il a le pied serré devant & derriere, les ongles gros, longs & serrés, le talon gros & large, & le pied de devant toujours plus gros que celui de derriere: Lorsque le Loup va d'assurance, c'est-à-dire, lorsqu'il va son pas ordinaire, il met ordinairement le pied de derriere dans la voye ou piste du pied de devant. Il est aisé d'en juger par des temps humides, ou en Hyver sur la Neige; mais

quand il va le trot, le pied de derriere est toujours à trois doigts de celui de devant. Pour la Louve elle a le pied plus long & plus étroit que celui du Loup, le talon plus petit & serré, & les ongles plus menus. C'est en observant ces differences, que le Veneur pourra connoître, s'il est sur la voye d'un Loup ou d'une Louve.

### CHAPITRE III.

Temps auquel les Loups sont en chaleur.

C'Est ordinairement en Hyver que ces
Animaux sont en chaleur, mais les
Louves n'y entrent pas si-tôt les unes que
les autres. Les vieilles y sont toujours les
premieres, les jeunes sont plus tardives:
elles n'ont ordinairement leurs premieres
chaleurs que vers leur seconde année,
c'est-à-dire, entre 21 & 22 mois; parce
que dans l'année qu'elles naissent les meres reviennent en chaleur, & les petites
n'ayant alors que neuf à dix mois elles ne
sont pas encore dans leur cruë n turelles
pour entrer alors en chaleur, & elles n'y
entrent qu'à la seconde chaleur qui arrive

la mere après leur naissance, ce qui fait respace de temps dont je viens de parler. Louve fait sa premiere portée vers la in de sa deuxiéme année; c'est toujours dans la Saison la plus rude de l'année que ces Bêtes entrent en chaleur, les vieilles font jusques vers le mois de Fevrier, & es jeunes jusqu'à la fin de ce même mois. Les Louves se font bien chercher avant que de souffrir les Loups, & s'il s'en rencontre plusieurs ensembles, lorsqu'ils ont rouvé la Louve, ils s'en disputent la jouissance, se battent vigoureusement, & le plus fort demeure le maître de la place. La alousie de ces Animaux est extrême; elle est au point, que si par hazard un Loup après avoir couplé une Louve est renconné seul avec elle par plusieurs Loups en chaleur, sceux-ci se jettent sur lui & le mettent en piéces.

#### CHAPITRE IV.

Temps auquel les Louves font leurs Louveteaux.

Orsque la Louve est pleine, elle porte ordinairement trois mois & demi

& davantage, c'est-à-dire, cent & tant de jours, elles font leurs Louveteaux plus ou moins tard selon qu'elles se sont trouvées plus ou moins avancées dans leurs chaleurs. Leurs portées les plus nombreuses sont de six & de sept, mais jamais moindres que de trois, & il y a toujours plus de mâles que de femelles. Lorsque la Louve veut mettre bas, elle cherche quelque grand fossé dans des forts détournés, ou quelque trou éloigné de tout chemin, dans lequel elle se place pour mettre bas, elle cherche même alors à éviter la pre-sence du Loup, parce que s'il se trouvoit present lorsqu'elle fait ses petits, il ne manqueroit pas de les devorer : Cependant si la Louve vient à mourir par quelque accident quelque temps après, le loup semble reprendre les sentimens paternels, il nourrit les jeunes Louveteaux, les défend envers & contre tous, & lorsqu'ils sont un peu forts il les méne dans de grandes pieces de Bled & dans des Campagnes peu éloignées cependant des forts & des Buissons; C'est - là qu'il les met comme en dépôt, pendant qu'il va de côté & d'autre leur chercher de quoi vivre, il leur apporte tout ce qu'il peut at-

gapper, comme Moutons ou autres Animaux, mais il les dévore auparavant, & lorsqu'il vient rejoindre ses petits, il rend cette nourriture à demi digerée, & les Louveteaux s'en nourrissent. Lorsque sa proye ne consiste qu'en quelques jeunes Chiens, ou en Volailles, il les leur apporte tout vivans: d'abord il les leur donne pour jouer, & ensuite il leur apprend à es étrangler. Quand les Loups & les Louves ont des petits, ils sont très-alertes pour éventer les piéges qu'on peut leur dresser, & lorsqu'ils entendent le bruit du Fuzil ou les cris des Chiens, ils ne manquent pas de démenager le plûtôt qu'il leur est possible & d'emmener avec eux toute leur famille.

### CHAPITRE V.

Maniere de découvrir les endroits où les Louves ont fait leurs Louveteaux.

'Est aux mois d'Août & de Septembre que les Louveteaux déja un peu grands commencent à se promener & à jouer dans les Buissons: Ils ne s'écartent guéres

des Bois, parce qu'alors il n'y a plus de Bleds dans les plaines. Lors donc que l'on veut en trouver, il faut aller dans les grands forts & dans les Buissons les plus épais, & remarquer sur tout les endroits près desquels il y a quelque Marre. Les Louves cherchent ordinairement ces endroits-là, tant par la commodité de la re. traite, que pour étancher la soif ardente que leur cause la Saison, & les viandes dont elles se nourrissent. C'est ordinai, rement le matin & le soir que les jeunes Loups donnent aux Marres : On peuty mener de jeunes Chiens, mais il faut en avoir un particulierement qui soit bien dressé pour cette recherche, il ne manquera pas en battant le Bois de se rabattre devant le Loup, il le suivra même, le lancera & le suivra jusqu'au litteau; lorsqu'il y est, il faut alors le bien caresser & l'animer, afinde l'engager à aller après & à le suivre tout seul. Les mouvemens du vieux Chien animeront les jeunes; c'est pourquoi on fera marcher quelquefois celuici devant afin d'exciter les autres, ensuite on le mettra derriere afin de voir si les jeunes Chiens sont en état d'aller d'eux-Il faut les bien caresser au premier fauxfuyant, briser devant eux & prendre les devants asin de leur apprendre à se rabattre tous seuls, & comme les jeunes Loups ne sortent pas facilement de leurs sorts, on reviendra toujours aux brisées, on sera entrer les Chiens dans le sort de la longueur du Trait, & après les avoir

bien caressés, on les retirera.

Voici la façon dont un Veneur doit se conduire lorsqu'il veut dresser de jeunes chiens pour le Loup. Il doit les mener au Bois tous les deux jours & les conduire vers les forts où l'on juge que les Loups font leur demeure; il ne peut manquer d'en découvrir, parce que le Loup ou la Louve ne manquent pas de venir le matin a leurs petits, ils se retirent ensuite dans d'autres forts ou d'autres Buissons, afin de donner le change aux Chasseurs : C'est dans le temps de cette retraite que l'on peut faire de belles suites avec les Limiers. Les forts que les Loups choisissent pour leur retraite sont aisés à reconnoître, il y a toujours aux environs quelque débris de leurs repas qui les décelent, comme des Os de Chevaux, des Carcasses de Chiens & d'autres Animaux : D'ailleurs il est aisé de remarquer si les Herbes des environs

sont abbatuës & soulées, ce qui est une marque que les jeunes Loups sont venus pour s'y coucher & pour y jouer.

### CHAPITRE VI.

Equipage de Chasse pour le Loup.

Près avoir parlé en général du Loup & de la façon d'en reconnoître, il faut entrer dans le détail de la Chasse; mais auparavant il est à propos de dire quelque chose de l'Equipage qu'il convient

d'avoir pour le chasser.

Il n'est pas necessaire de faire de grands frais pour cet Equipage; car vingt cinq ou trente Chiens sussissem. Il faut qu'ils soient de bonne taille, de poil gris & marqués de rouge aux yeux & aux joues; c'est à ces marques que l'on connoît le plus ou moins d'ardeur qu'ils peuvent avoir; on doit avoir aussi six ou huit laisses de grands Levriers bien choisis & quelques bons Doguins. Ils s'animent les uns les autres & donnent sur le Loup avec plus de vigueur. Il faut sur - tout un bon Piqueur, deux Valets de Limiers, deux

Valets de Chiens, & un bon Valet pour la conduite des Levriers.

On ne peut avoir de trop bons Limiers pour chasser le Loup, il faut qu'ils soient hardis, vifs, pleins d'ardeur. Lorsqu'ils ont toutes ces qualités on en retire un double avantage; car outre celui qui resolte de la Chasse même, ils servent encore à former d'autres Chiens. Un bon Veneur doit être prudent par rapport auservice qu'il exige de ses Chiens, & il doit extrémement les ménager; car la Chasse du Loup est plus fatiguante pour les Limiers que toute autre Chasse, le Loup est naturellement fin, ruzé, mésiant, dès qu'il sent qu'on lui en veut, il est toujours sur pied, & lorsqu'une fois il se voit poursuivi il change de demeure & fait des traites extrémement fatiguantes pour ceux qui le poursuivent : Il est donc à propos pour ménager les Limiers, de les faire servir alternativement: Un jour de repos leur donne une ardeur nouvelle & met les Veneurs en état de chasser avec plus de tatisfaction.



### CHAPITRE VII.

De la queste du Loup.

N fait la queste du Loup different. ment, selon la difference des Saisons: Si c'est en Hyver il faut aller au Bois quel. que temps avant le lever du Soleil, parce c'est à peu près dans ce temps-là que les Loups y rentrent: En Esté l'on n'a pas besoin d'y aller de si bonne heure, parce que ces Animaux s'arrêtent souvent dans les Bleds, & ne reviennent au Bois que vers le haut du jour; c'est pourquoi sans trop se presser il suffit de faire deux fois les devants du bord des Buissons du côté des bleds, & si l'on n'en rencontre point, il sera bon en s'en retournant, de prendre les devants du côté du bois qui est vis-à-vis des bleds.

Il y a bien de la difference entre la quête du Loup & celle du Cerf. Celui-ci demeure long-temps dans les Buissons, quelquesois même il n'en sort point pour faire sa nuit dans les Gagnages; mais le Loup sait tout le contraire, la saim (comme on dit) le chasse hors du bois, & comme il ne vit que de carnage il s'ap-

proche souvent des Fermes, des Villages & même des Villes, & il se jette sur ce qu'il rencontre. Si par hazard il s'arrête long-temps dans un Buisson sans en sortir même pendant la nuit, ce n'est que lors. qu'il a attrappé quelque Bête fauve qu'il

Lors donc que le Veneur sera arrivé au bord de sa quête avec son Limier, il tiendra le Trait déployé tout prêt, & fera aller son Chien devant lui plus d'une demie longueur de trait, toujours en le caressant & en disanr , Va outre Ribaut hau mon valet, hau lo lo lo lo, veleci, veleci allé mon petit. Il est bon de répeter souvent ces termes, parce que rien n'anime plus le Chien & ne l'encourage mieux à suivre. Il faut bien prendre garde que le Limier ne sur-alle quelque Loup qui seroit rentré dans le Buisson par quelque coulée, ou par de grands Chemins für l'Herbe, & lorsqu'on remarque que le Chien fait mine de se rabattre, & qu'il met le nez ou à des branches, ou à des touffes d'Herbe, on aura soin de le r'animer; parce que les Chiens naturellement n'ont pas beaucoup d'ardeur pour le Loup, & j'ai remarqué qu'ils en rabattoient toujours assez froidement:

d'ailleurs le sentiment du Loup ne dure qu'environ deux ou trois heures, & pour venir à bout de le détourner, il ne saut pas qu'il aille plus de deux heures: autrement les Limiers ont de la peine à emporter les voyes, sur-tout si c'est dans un chemin frayé: Car lorsqu'il fait route sur l'Herbe, ou à travers des Bruyeres, il laisse plus de sentiment après lui, parce qu'il touche alors du corps & des jambes à ce qu'il rencontre, ce qui aide les Limiers à la

poursuite.

Lorsque le Veneur s'apperçoit que son Chien se rabat d'un Loup, il doit lui parler en ces termes: Qu'est-ce là mon valet, hau l'amy après, velect y dit vrai, & il les répetera souvent pour animer le Limier, qu'il suivra toujours soit au long du chemin, soit dans le faux-suyant: On ne sçauroit saire trop de diligence dans cette occasion, parce qu'il est toujours à craindre que les voyes ne vieillissent & que le Limier ne les abandonne au premier carresour, où le Loup auroit donné. Il est à observer que lorsque le Loup passe un carresour, il s'y arrête toujours quelque temps, soit pour y fianter, soit pour y pisser contre quelques Genets ou quelques

souches d'Herbes : Aussi tôt après il se déchausse, c'est à dire, il gratte la terre & en enleve la superficie de la largeur de quatre pieds en grattant avec ses ongles en arriere sur l'Herbe. Ensuite, il reprend le chemin & perce quelquefois bien loin; quelquefois aussi il cherche à ruzer & au jeu de suivre le chemin, il en reprend un antre & tourne du côté du fort pour y rentrer Il saissit pour cela le premier fauxsuyant qu'il rencontre ou quelque coulée savorable, ce qui arrive principalement lorsque la Terre est mouillée, c'est alors que le Veneur doit avoir soin de dresser le Chien sur les voyes, environ d'une demie longueur de trait, & de bien caresser son Limier pour l'animer toujours de plus en plus; s'il est encore matin, il pourra briser les voyes à petit bruit & se retirer secretement pour prendre de grands devants. Il saut observer que pendant ce temps-là le Chien ne sur-alle point le Loup, soit par quelque faux-fuyant, soit par des clairieres par où il auroit percé jusqu'au fort; car les Loups ont différentes allures, selon qu'ils sont plus ou moins affamés. Lorsque la faim les tient, ils sont sur pied presque sans cesse & vont toujours en avant

jusqu'à ce qu'ils ayent trouvé à manger; mais quand ils sont rassassés, ils se retirent souvent dans le premier sort qu'ils ren, contrent, pourvû qu'ils y trouvent de quoi faire leur demeure, comme des Houx, des Fougeres ou d'autres grandes Herbes.

Si le Veneur est au bois un jour de Chasse, il se contentera de s'assurer que le Loup est entré dans le fort, il cherchera à découvrir la petite avenuë, ou la clairiere par laquelle il peut être entré, il caressera bien son Limier, le brisera ensuj. te à l'entrée du fort, & prendra les devants; Après qu'il se sera bien assuré d'avoir détourné le Loup il se retirera à l'assemblée pour y faire son rapport; mais si le Veneur n'avoit d'autre dessein que d'exercer son Chien, ou s'il y avoit longtemps qu'il n'eût lancé le Loup, il peut aussi-tôt qu'il l'a détourné revenir aux brisées prendre les voyes, puis pousser & lancer le Loup & suivre les voyes jusqu'au litteau en caressant son Limier, & en lui parlant toujours dans les termes rapportez cidessus. Si le Limier est jeune, on s'appercevra que son ardeur se rallentira aux approches du litteau, parce que le sentiment du Loup inspire naturellement de la crainte aux Chiens, & il y en a très-peu qui osent d'eux-même se mettre à le suivre. Mais c'est alors qu'il faut lui parler heaucoup pour l'animer, l'enhardir & le faire suivre, & lui faire bien des caresses fur les voyes. Pour ce qui est du litteau pobserverai, ici que les Loups en chancent suivant les differentes Saisons; par exemple en Esté ils se mettent dans une place découverte sur de grandes Herbes où le Soleil donne un peu : Mais si c'est en Hyver dans un temps un peu rude ils se retirent dans les plus grands forts & dans des bois épais sur des Bruyeres ou sur des Fougeres. Il est rare qu'ils mettent sous des Futayes, à moins qu'ils ne s'y trouvent de gros Buissons ou des Fougeres trèsépaisses.

### CHAPITRE VIII.

A quoi on peut reconnoître que le Limier rabat du Loup.

L est très-difficile de revoir du Loup à cause de sa grande legereté, à peine laisse-t'il après lui des traces de ses allures,

excepté en Hyver dans le temps de la gelée blanche, & en Esté lorsqu'il y a beaucoup de poussiere. Dans tous les autres lieux on va pour ainsi dire au hazard, & a moins que d'être depuis long-temps exercé au métier de la Chasse, on fait souvent bien des pas inutiles : Il est cependant des indices par le moyen desquels on peut découvrir où tendent les mouvemens du Limier: & par conséquent discerner si c'est un Loup ou un autre Animal dont le chien veut se rabattre; ainsi en observant bien la façon de faire de son Limier, on remarquera que si c'est d'un Loup qu'il se rabat, il ne manquera pas d'aller sentir les branches ou les Herbes que le Loup aura touchées, & tout de suite il se mettra en devoir de suivre. Si le Loup va de bon temps & que le chien en veuille un peu, on le verra suivre assez gayement pourvu que l'on ait soin de l'animer de temps en temps sur les voyes: Maissi le Loup étoit rentré de grand matin, & qu'on n'en rencontrât pas de bonne heure, le Limier ne pourroit pas en emporter les voyes, sur-tout si le Loup perce, & va demeurer un peu loin: car il faut qu'un chien ait un nez excellent pour pouvoir détourner un Loup qui irois hoit plus long-temps que deux heures & demie ou trois heures; & il faudroit pour di'il pût ne pas l'abandonner, qu'il n'y eût ans les Buissons ni Bêtes fauves ni Chemeuils, ou que le Limier eût été dressé à ne vouloir uniquement que du Loup. Lorsque le Veneur verra par la façon du Chien que c'est du Loup dont il s'agit; cest à lui à tâcher de revoir si le Loup et seul ou accompagné. Ordinairement s vont deux ensemble; ce n'est que par un temps de beau revoir qu'on peut en stinguer le nombre & la qualité, & cela en examinant avec attention les voyes, conformément à ce que j'en ai dit cy-des. sus, en parlant de la différence des pieds du Loup & de la Louve.

### CHAPITRE IX.

Maniere de faire le Rapport du Loup que l'on a détourné

N voit qu'il n'est pas si aisé de connoître du Loup que de toutes autres ttes: Il faut qu'un Veneur ait par devers i beaucoup d'expérience, & qu'il foit den connoisseur pour observer juste & se

mettre en état de faire un Rapport exact. Voicy comment se fait ordinairement

le Rapport.

Je crois avoir détourné un ou deux Loups, ou bien un Loup & une Louve, ou plusieurs ensemble selon les indices que l'on en a : Ils viennent du côté de tel Buisson, ou bien ils reviennent de la pâture du côté de tel Village, ils ont fait tel Abbatis de Bêtes fauves que j'ai trouvé en les suivant, & de là ils vont demeurer dans tel Buisson. J'ay fait grande suite après, & comme je crois que leur droit chemin est d'aller du Buisson où j'ai lieu de penser qu'ils demeurent en tel autre Buisson, il y a un beau détroit pour y faire l'accourre, & des lieux avantageux pour y placer les Levriers.

# CHAPITRE X.

Maniere de placer les Levriers.

Es Levriers pour le Loup sont partagés en trois Laisses différentes, les uns s'appellent Levriers d'estric, les seconds Levriers compagnons que l'on appelle aussi Levriers de flanc, & enfin les

Levriers de têze : Il doit y avoir ordinaiment deux Laisses de chaque espèce, & chaque laisse est de deux ou trois Levriers. On place d'abord les deux Laisses d'Estric au bord du Buisson où les Loups ont été détournés à peu près dans l'endroit où l'on imagine qu'ils pourront donner en fortant. Ces deux Laisses doivent être separées l'une de l'autre d'environ deux ou trois cens pas, plus ou moins, selon la stration du lieu. Chaque Laisse doit être appuyée d'un Cavalier qui aura soin de se cacher avec les Levriers dans le bord du Bois à bon vent pour pousser les Loups; quand les Levriers d'estric seront lâchés, & pour faire enfoncer dans l'accourre. A cinq ou fix cens pas de ceux-cy; environ à moitié chemin entre les deux Buissons doivent être postés les Levriers compagnons; on place les deux Laisses de ceux cy vis-à-vis l'une de l'autre, de façon que le passage du Loup soit entre-deux. On doit avoir l'attention de tenir ceux-cy encore plus cachés que les autres, de peur que les Loups ne les apperçoivent, & les Valets de chiens attendront pour les lâcher que le Loup soit prêt à passer. Enfin les Levriers de teste doivent être placés

près du Buisson où l'on croit que le Loup doit se rendre: & lorsqu'on le verra s'approcher, poursuivi par les autres Chiens, il faut s'avancer avec les Levriers de teste, la Laisse détachée pour les lâcher à l'arrivée du Loup. Ces derniers qui sont plus grands & plus furieux que les autres réduisent bien-tôt le Loup aux dernieres extrémités; les Valets de chiens doivent alors appuyer les Limiers, & s'approcher au plûtôt du Loup.. Dès que les Chiens le tiendront, ils auront soin de se munir de gros bâtons courts pour fourer dans la gueule du Loup aussi-tôt qu'ils seront à portée de le faire, parce que cet Animal ne lâchant point prise dès qu'il tient quelque chose dans sa gueule, le bâton qu'on lui presente garantit les Chiens des blessures qu'il pourroit leur faire. Les Veneurs se serviront ensuite de leur Couteau de chasse, & ils observeront en s'approchant du Loup pour le percer d'avoir toujours une main sur la pointe de leur couteau, de crainte de blesser les chiens. J'en ai vû souvent d'estropiés faute de prendre cette précaution. Quand on trouve le moment favorable de percer le Loup, on lui fournit le coup à travers le corps, près de l'épaule.

## CHAPITRE XI.

Maniere de chasser le Loup avec les Chiens courans.

Our bien faire cette Chasse, il faut avant toutes choses placer les Levriers comme je l'ai dit dans le Chapitre précedent : On postera ensuite au bord du Buisson du côté que l'on ne veut pas que les Loups sortent une douzaine d'hommes on environ, à chacun desquels on donnera une Cresselle pour s'en servir dans l'occa. sion. On aura soin de les ranger à soixante pas l'un de l'autre, plus ou moins, selon la largeur du Buisson. Lorsque tout sera prêt le Commandant donnera l'ordre, & à l'instant l'on menera les Chiens aux brisées pour les y découpler. Le Piqueur appuyera les Chiens sur les brisées dans les sorts afin de les faire quêter, & il les conduira toujours sur les voyes du côté que l'on croira que les Loups vont demeurer en les animant continuellement par les cris de hala ila la tayau vellecy alter ; 11 lonnera de temps en temps pour les faire quêter, peut-être le bruit des Chiens fera-t'il fortir le Loup du liteau long-temps avant qu'ils arrivent, mais quelquesois aussi il attend que les Chiens soient près de lui pour prendre la fuite. Alors si le Veneur l'apperçoit, il doit crier aux Chiens en ces termes: Velelau velelau, hare lou, harlou, velleci aller. Il sonnera ensuite pour faire prendre les voyes, & après il leur criera, harlou, Chiens harlou veleci aller. Et lorsque les Chiens auront pris les voyes ils ne manqueront pas d'aboyer le Loup, & de le chasser avec chaleur; alors le Piqueur sonnera pour Chiens assin de les animer de plus en plus.

Le Loup ainsi poursuivi sera peutêtre quelques tours dans le Buisson avant que de sortir, asin de prendre le vent pour suir; mais alors ceux qui seront placés aux désenses se serviront de leurs Cresselles dont le bruit empêchera le Loup de sortir de ce côté-là, & on ne lui laissera pour toute sortie que l'accourre à bon vent. Pendant que le Loup est ainsi en suspens sur la voye qu'il doit prendre, les Chiens le presseront toujours vivement appuyé du Piqueur qui criera sans relâche ba y suit la Chiens y suit la ha ha. Ensuite il sonnera deux mots, & recommencera à

crier, hou veleci aller, veleci aller. Enfin le Loup se voyant pressé par les Chiens, par les cris des Chasseurs, & par le bruit de ceux qui sont aux défenses prend le party de suir par l'endroit où il n'entend point de bruit qui est précisément l'endroit de Paccoure. Il s'arrête un instant au bord du Bois pour régarder s'il n'y a personne, & il part tout de suite pour passer la plaine. On le laisse avancer environ une centaine de pas, & à l'instant on lâche après lui les Levriers d'estric & ensuite les autres dans le même ordre dont j'ai parlé ci-dessus: Deux Cavaliers Piquent en même temps après lui pour l'obliger à s'avancer dans l'accoure; car il est très-important que le Loup y donne, sans cela il seroit manqué, parce que l'on n'entreprend guéres de forcer le Loup à la course. Il faudroit pour y réussir être bien sûr de ses relais, que les Chiens fussent dressés uniquement pour le Loup, où qu'il n'y eût dans la Forêt ni Bêres fauves, ni Sangliers; Encore cette espéce de Chasse seroit-elle longue & pénible, parce que les Loups sont bien en haleine en quelque temps que l'on veuille les courre, & tiennent quelquefois devant les Chiens pendant six ou

T iiii

sept heures de suite: C'est pourquoy l'on ne s'avise guéres de vouloir les forcer à la course. Les Levriers placés aux accourres abregent beaucoup cette Chasse, & la rendent aussi bien plus amusante pour

ceux qui en sont spectateurs.

Aussi-tôt qu'on a pris un Loup, il faut l'abandonner aux Chiens courans qui arrivent presque à l'instant, parce qu'autrement les Levriers se jetteroient sur les Chiens: Il est donc à propos de les retirer promptement & de les remettre en laisse pour retourner en requêter un autre car il est facile de prendre plusieurs Loups dans un même jour. Lorsqu'on a ce dessein, il faut que chacun reprenne son poste exactement; pour ceux qui sont placés aux désenses ils ne doivent point quitter leur place qu'ils n'en ayent ordre.

Lorsque le Loup est à sa sin, on sonne sa mort par trois mots du gros ton de la trompe; on met pied à terre, on caresse les Chiens pour les exciter à le souler. C'est au premier Piqueur à lever le pied droit de la Bête qu'il va presenter au Commandant

de l'Equipage.

### CHAPITRE XII.

Maniere de courre la Louve & les jeunes Loups.

N observe à peu près les mêmes choses à la Chasse de la Louve qu'à celle du Loup; même façon de poursui-vre, mêmes cris; mais pour ce qui est des jeunes Loups, on les chasse plus hardiment. On va les attaquer jusques dans leurs forts avec les Chiens. Aussi-tôt que les Chiens les ont trouvés, la peur les saisit, ils s'écartent de côté & d'autre, sans cependant quitter le Buisson. Alors les Chiens les chassent selon qu'ils les renconment dans les forts. Le Piqueur doit suivre & appuyer ses Chiens par trois mots du premier grêle de sa Trompe & leur parler vivement dans ces termes: Harlou harlou, hou velecy; cela réchauffe les Chiens & les enhardit, on verra même qu'ils reprennent de nouvelles forces & qu'ils se ettent avec ardeur sur les jeunes Loups. Lorsqu'ils les ont mis à bout, le Veneur les acheve avec le Couteau de chasse, touours avec la precaution dont j'ai parlé cy314 Nouveau Traité dessus, de peur de blesser les Chiens.

S'il y avoit dans la Meute de jeunes Chiens qui n'eussent point encore chassé, on pourroit les faire commencer par la Chasse des jeunes Loups en les joignant avec de vieux Chiens bien dressés. Ils apprendroient promptement, & seroient bien-tôt en état de chasser. Il faut dans ces commencemens les animer & les encourager en les caressant souvent de la main; & lorsque les jeunes Loups sont pris, il faut les en saire approcher & les faire souler avec les autres.

La Chasse finie, on sonne la retraite, on rassemble tous les Chiens, & l'on emporte

les Loups qu'on a pris.

### CHAPITRE XIII.

Curée du Loup.

A Curée du Loup se fait bien disseremment de celle des Cers, Chevreüils & autres Bêtes qu'on abandonne aux Chiens sur le champ. Le sentiment du Loup est extrêmement sort, & les Ghiens n'en goûteroient point si l'on n'avoit soin de le leur déguiser. J'ai même remarqué que des Chiens qui avoient assez d'ardeur nour suivre le Loup à la chasse, n'osoient point en approcher pour le fouler lorsqu'il etoit pris, ce n'est qu'avec beaucoup de précaution & des caresses souvent résterées qu'on peut avec le temps vaincre l'a-version qu'ils ont pour la chair de cet Animal. Voicy de qu'elle façon on s'y

prend pour la Curée dont je parle.

Il faut d'abord dépoüiller le Loup, le vuider & lui lever la tête que l'on doit couper par le nœud du col: On y laisse la peau & les oreilles. On partage ensuite les quatre quartiers que l'on fait rôtir avec le corps dans un Four bien chaud. Pendant que le tout se rôtit, on met dans un ou pluseurs Baquets quantité de petits morceaux de pain, on jette par dessus les quartiers du Loup que l'on coupe par petits mor-ceaux au fortir du Four; ensuite on verse par dessus le tout une grande Chaudiere d'eau bouillante dans laquelle on aura mêlépendant qu'elle chauffoit, trois ou quatre livres de graisse; & l'on remue bien le tout ensemble. Lorsqu'on voit que tout est bien trempé on renverse ce qui est dans les Baqueis sur un drap de grosse toile faite

exprès, & on remuë encore une fois, afin que ce mélange qui est encore un peu chaud soit en état d'être mangé par les Chiens.

Lorsque tout est prêt pour la Curée, le premier Piqueur prend les Houssines de la main du premier Valet de Chiens, il en presente deux au Commandant de l'Equipage qui en donne une au Seigneur auquel il appartient; on en donne aussi par ordre à tous ceux qui sont presens à la Curée, selon la qualité de chacun. Les Houssines distribuées, on ouvre le Chenil & les Piqueurs sonnent la Curée comme je l'ai observé dans les autres Chasses. On tient pendant ce temps-là la peau & la tête du Loup devant les Chiens, afin qu'ils s'accoutument à cet Animal. Après qu'ils ont mangé la Moye, on leur presente à 30 pas de là le corps du Loup rôti, auquel on a rejoint la tête. Le meilleur moyen de leur en faire manger est de le leur montrer au bout d'une fourche, & de les animer de la voix & de la Trompe : Ils ne manqueront pas de se jetter dessus à l'envie l'un de l'autre.

Cette Curée est pour l'Hyver, pour l'Eté il y a quelque difference: on en fait rôtir

de même les quatre quartiers que l'on coupe par morceaux; mais au lieu d'eau buillie avec de la graisse, on prend deux ou trois seaux de lait, dans lequel on met quantité de morceaux de pain bien menus ou de la farine d'Orge; on mêle le tout ensemble, & on leur présente cette Moye de la même saçon que la premiere. Les chiens en mangent volontiers, & elle est très-rafraîchissante pour eux: On leur donne ensuite le corps à manger comme je viens de le dire,

Fin de la Chasse du Loup





# CHASSE DU LIEVRE

A Chasse du Lievre se fait à moins de frais que toutes les autres, & ne laisse pas que d'être très-amusante, aussi voit-on que tout le monde s'y attache. Le Gentihomme le plus opulent aussibien que celui qui vit sous le Chaume en font leur amusement ordinaire; les uns n'y cherchent que le plaisir, les autres y trouvent un avantage de plus, c'est-à-dire, un certain profit qui n'est pas indifferent dans des situations peu commodes. Il est donc peu de personnes qui ne soient au fait de cette Chasse, cependant jen'al point voulu l'omettre : Mon Ouvrageen sera plus complet, & peut-être ce que jen dirai sera-t'il de quelque utilité à bien des Chasseurs; car j'en ai vû beaucoup qui pour tout merite de Chasse, que celui de cavoir bien ajuster un coup de Fusil, sans avoir aucune des connoissances qui forment un véritable Chasseur. C'est donc pour ceux-ci que je vais écrire de la Chasse du Liévre: je parlerai des termes dont on doit se servir, de la façon de distinguer le mâle d'avec la femelle, du choix des Chiens, de la maniere de quêter le Liévre, &c.

### CH APITRE I.

Termes dont on se sert à la Chasse du Liévre.

N dit communément, Nous allons a la Chasse du Lièvre, & nous allons tourre le Lièvre.

On appelle, voye du Lièvre, l'endroit où il met ses pieds, ainsi lorsque les chiens le suivent exactement, on dit, ils chassent bien juste dans la voye.

On dit que le Liévre ruse lorsqu'il fait des retours, & quand les chiens sont au

Nouveau Traité

\$20 . bout du retour, on dit les Chiens sont à bout des voves.

L'endroit où le Liévre établit sa retraite, s'appelle son gîte; on dit voir un

Liévre au gîte.

Le Liévre mâle, s'appelle aussi Bouquin, La femelle, se nomme une Haze, sa

fiente s'appelle Crote de Liévre.

Lorsque le Liévre va d'un quart d'heure avant les Chiens, on dit, le Liévre est bien forlongé devant les Chiens.

Quand il raze dans un champ, dans un gueret, en terre labourée étant chassé des Chiens; on dit, le Liévre s'est relaissé.

Lorsqu'il est pris, on leve le pied droit de devant que l'on coupe à la jointure du genouil, & on le presente sur le champ au maître de l'Equipage.

Oster la peau du Liévre, c'est le dé-

poüiller.

Sa pance s'appelle le pas d'un Liévre: Les chiens ne chassent pas si bien lorsqu'ils

ont mangé le pas d'un Liévre.

Pour les autres termes qui concernent la quête ou le lancer du Liévre, &c. J'en parlerai selon les occurrences.

### CHAPITRE II.

De l'Equipage pour la Chasse du Liévre.

TL faut être bien connoisseur pour faire un bon choix des Chiens necessaires pour cette Chasse: il y en a de deux sortes, Anglois & de François. Pour qu'un Chien François, soit bon, il faut qu'il ait le rable bien fait & un peu épais, qu'il soit bien gioté, qu'il ait le pied sec & non pas large, la queue un peu grosse auprès des reins & menue au bout, & non pas de ces grosses queuës de Mâtin, qui indiquent ordinairement défaut de nez & de vîtesse. Pour la uille elle doit être médiocre, c'est-à-dire, nitrop haute, ni trop petite, & ou doit avoir attention qu'elle soit égale entr'eux: les chiens blancs sont les meilleurs, ils ont plus de nez, & tiennent mieux à la Chasse dans les chaleurs que ceux d'un autre poil.

Les Chiens Anglois ne sont pas si beaux mi même si bons que les chiens François. On leur presere ceux que l'on appelle Batards Anglois, c'est-à-dire, ceux qui viennent d'un chien Anglois & d'une Lisse

Françoise; ceux-cy chassent assez bien lorsqu'ils sont bien dressés, ils sont plus hauts d'oreilles que les chiens François, & ils ont assez de ressemblance avec nos chiens cornaux, excepté qu'ils ont le corps un peu plus long & la queuë presque tou. te droite; on s'en sert assez volontiers en France au défaut des Chiens François. Il y en a même qui prétendent qu'ils sont plus aisés à nourrir & à dresser, mais pour moi je suis persuadé qu'il n'y a rien de pareil au Chien blanc François tant pour l'utilité que pour l'agrément de la Chasse. En esset ils suivent le Gibier avec une vîtesse surprenante, & avec une ardeur toujours égale, & le plaisir qu'ils semblent prendre à la Chasse en donne aux Chasseurs qui les appuyent. Les chiens Anglois au contraire montrent peu d'ardeur; à peine aboyent-ils, ils ne sçavent ce que c'est que de quêter. Il faut que le Piqueur aille toujours devant eux, ou tout au plus ils vont à ses côtés. Il est vrai qu'en plaine ils montrent un peu de vîtesse, mais dans les Bois ils ne vont qu'au Trot, & toujours l'un après l'autre. A l'égard des Chiens gris & noirs ou rouges, ce n'est point leur fait de c hasser le Liévre, il faut de la Venerie.

323
es reserver pour courre le Sanglier ou le Chevreuil.

### CHAPITRE III.

Difference du Liévre mâle & de la femelle.

Orsqu'on a peu d'habitude à la Chasse, on risque souvent de se meprendre sur la Bête que l'on court, ce qui a ses inconvéniens, parce qu'il est de Interêt des Chasseurs de se conserver l'espérance d'avoir du gibier, & on en manqueroit bien-tôt, si l'on détruisoit indifferemment les mâles & les femelles. Comme celles-cy peuvent être pleines, il est à propos de scavoir les distinguer d'avec les mâles, & voicy comment on les reconnoît. Lorsqu'on découvre un Liévre au gite, il faut prendre garde à ses oreilles, felles sont serrées l'une contre l'autre sur les épaules, c'est sûrement un mâle, mais sau contraire elles sont ouvertes & élaigies des deux côtés de son col & de ses paules, on peut compter que c'est une haze:

### CHAPITRE IV.

Temps auquel les Liévres sont en chaleur.

N se sert du terme de Bouquiner, pour dire qu'un Liévre est en chaleur. C'est au mois de Mars que les Liévres Bouquinent, c'est-à-dire, que c'est la Saison de la plus grande chaleur des Hazes & des Liévres mâles; car ils bouquinent aussi dans les autres Saisons, mais ce n'est rien en comparaison du mois de Mars, temps auquel on voit abondance de Levraux. Les Hazes en portent deux ou trois & quelquesois jusqu'à quatre, ils sont ordinairement marqués au front d'une étoile blanche. Une chose singulière parmi cette espèce d'Animaux, c'est que le mâle engendre aussi dans son propre corps, mais il n'en porte jamais qu'un, qui vient ordinairement sans aucune marque.



### CHAPITRE V.

Tems propre pour la Chasse du Liévre.

N commence ordinairement à chasser le Liévre vers la sin du mois d'Août: les grains dont la terre est couverte jusqu'à la Moisson empêchent que l'on ne commence plûtôt à chasser le Liévre, & alors Hest assez aisé à prendre; le séjour qu'il a fait dans les Bleds, les Orges & les Avoines, & la nourriture qu'il y a prise le rend un peu pesant, & il ne tient pas longtemps devant les Chiens; c'est pourquoi si l'on avoit dans ces premiers temps de jeunes Chiens qui n'eussent pas encore chassé, on peut s'en servir alors : parceque le Liévre se met facilement hors d'haleine, & qu'il n"est pas encore en état de faire de longues traites. D'ailleurs allant toujours dans les Chaumes où ils courrent comme à couvert, & touchant des jambes & du corps aux Herbes qui s'y rencontrent, ils laissent après eux des traces de sentiment qui servent beaucoup aux Chiens; aussi remarque-t'on que quand il arrive alors un défaut, les Chiens retrouvent aisément

le retour & reprennent bien-tôt les voyes

du Liévre.

Il n'en est pas de même depuis le mois d'Octobre jusqu'à celui de Fevrier, parce qu'indépendamment de l'incommodité du froid qui se fait sentir, le Lievre a aussi plus de force pour tenir devant les chiens. la terre qui n'est point couverte fait qu'il est toujours alerte, & par conséquent toujours en haleine. Il faut cependant excepter les temps où la terre est couverte de neige, ils ont alors de la peine à tronver de la nourriture, ce qui fait qu'ils n'ont pas grande force & que l'on en vient aisément about. Il regne encore en Hyver des vents qui nuisent beaucoup au plaisir de la Chasse: Car lorsque le vent est impétueux, il ôte aux Chiens le sentiment qu'ils ont du Gibier. Il en est de même du vent du Nord, & des grandes gelées qui refroidissent les Chiens, & leur font perdre les voyes du Liévre. D'un autre côté la terre qui est couverte de glace ne leur presente aucun sentiment, & il arrive souvent que dès le premier retour les Chiens passent sur les voyes sans pouvoir les emporter. Il est donc toujours à propos de choisir un beau temps pour la chase, & il faut encore observer de n'y point aller trop matin, ni par la rosée; rien ne gâte plus le nez des chiens, & il est difficile d'entirer du service le reste du jour.

### CHAPITRE VI.

Maniere de courre le Lievre.

Orsque le jour sera pris pour courre le Liévre, un Veneur aura soin de faire coupler tous les Chiens qui sont en état de chasser; ensuite il montera à Cheval, & marchera à la tête des Chiens jusqu'à l'endroit que l'on aura choisi pour les découpler. On va ordinairement quêter le Liévre dans les plaines, dans les chaumes & mêmes dans de petits Bois, parce que les Liévres y font quelquefois leur demeure sans distinction de Saison, Aussi-tôt que les Chiens seront accouplés, ils ne manqueront pas s'ils font Chiens François de s'en aller à toutes Jambes jusqu'à une certaine distance : Il faut laisser passer cette fougue & aller seulement au pas après. eux. Le Veneur au partir du découpler parlera à haute voix à ses Chiens en ces

termes, hala, ila, ila theau, & lorfqu'il les aura joints il leur criera, hau valet, hau lo hau lolo: il sonnera en même temps deux mots entre-coupés pour les faire quêter. Lorsqu'il les verra mettre le nez à terre pour prendre les voyes de quelque Lievre, il criera à l'instant hau van lecy van lecy tou tou, & recommencera à sonner pour les animer: Il continuera ainsi de parler & de sonner alternativement jusqu'à ce que le Liévre soit lancé. Il faut toujours qu'il v ait un Valet à Cheval avec une houssine à la main pour aller sur les Chiens qui pourroient s'écarter & les obliger de se rallier aux autres. Quand on s'apperçoit que les Chiens démêlent les voyes, il faut leur crier, havellecy, allez velecy allez, & lorfque le Piqueur voudra les faire tourner à droite ou à gauche pour les faire quêter, ou pour prendre les voyes, il criera: ha theau, chiens theau à moi, haga theau vellecy allez, & comme il y a toujours des Chiens qui cherchent à s'écarter, il faut que ceux qui sont à la Chasse ayent des Houssines pour s'en servir au besoin.

Lorsque le Piqueur voit partir le Liévre du gîte, si les Chiens ne l'apperçoivent pas il ne faut pas qu'ils le leur montre; il le

sissera même s'éloigner un peu d'où il est parti, & il fera tourner les chiens, pour prendre les voyes au gîte, leur disant, au lit, chiens, au lit, au lit. Lorsqu'ils les auront prises, il les animera de la voix; il s'adressera sur-tout à ceux ausquels il a le plus de confiance, en leur criant, ha, Rustau, ha, Pillaut; ha velecy, allez, velecy, allez: Il sonnera ensuite trois mots de la trompe, pour les encourager. Quand ils sont une fois bien ameutés, & qu'ils chassent bien tous ensemble, on leur crie, ha, qua-là, chiens, y va là, y va-la, ha, ha. Il est bon de leur donner le tems de bien prendre les voyes; c'est pourquoy il faut prendre garde de ne point trop les presser, mais se tenir toujours éloigné d'eux d'environ cinquante pas, & toujours observer s'ils tiennent bien les voyes; car le Lievre ruse souvent, & il fait quelquesois des retours qui mettent les chiens à bout des voyes. Le Piqueur dans ce cas doit les faire revenir, & les ramener prendre les derrieres & les devants à droit & à gauche du retour, afin de retomber sur les voyes, en leur criant de tems en tems, pour les animer à requêter, Hau valet, hourvari, hourwari, ha theau. Si les chiens ne retombent pas sur les voyes, il faut, après les derrieres pris, fouler le defaut; car le lievre pourroit s'être relaissé, & alors on le relanceroit. Il ne faut point se lasser de parler aux chiens en requêtant, & toujours repeter, hau valet, hau velecy, tou tou, ha

velecy, allez, velecy allez.

J'ai toujours remarqué que le liévre tiroit bien plus de long que la femelle; la haze de son côté fait beaucoup plus de retours: elle repasse souvent trois & quatre fois par le même endroit. Lorsqu'elle a des petits, elle ne fait ses ruses qu'aprè s'être éloignée des chiens quelquefois de plus d'une lieuë, afin d'attirer les chiens de son côté, & par ce moyen les éloigner de ses levreaux. Il faut bien prendre garde de se tromper lorsqu'on requeste; souvent on prend un lievre pour un autre, & on a vu d'habiles Chasseurs s'y méprendre. Cette méprise est cependant d'une certaine conséquence; car outre qu'elle est contre le bon ordre de la chasse, elle ne contribue pas peu à gâter les chiens. Cela leur apprend à s'emporter au-delà du retour, & on a ensuite bien de la peine à les réduire Il est cependant des moyens d'éviter la méprise: car il est à remarquer qu'un liévre chassé par les chiens, se relaisse souvent au bout de sa ruse, après avoir fait de côté un faut de deux ou trois enjambées. Lors donc que l'on est en défaut, & que l'on voit un liévre partir sur un retour, il faut examiner l'endroit d'où il est parti, & s'il y un gîte, ou si c'est un liévre qui s'est rehissé : car alors étant demeuré en défaut aux environs, il y auroit lieu de croire que ce seroit le liévre de meute, parce qu'il est rare qu'un liévre qui a été couru, aille se mettre dans le gîte d'un autre ; cependant cela n'est pas sans exemple. Les chiens de leur côté ne gardent pas le change de ces petit's animaux comme le change du cerf, parce qu'ils laissent trop peu de sentiment après eux, excepté pendant certain tems de l'année, où les chaumes & les herbes étant dans leur force, le corps de ces animaux qui y touche, peut donner quelque sentiment. Mais il n'y a guères qu'un vieux chien experimenté à la chasse du liévre, qui saissiffe bien ce sentiment, les jeunes s'y trompent aisément. Aussi dès qu'on les voit suivre les voyes d'un liévre qui part, si on croit que ce soit le change, il faut les rompre à l'instant, & les faire requester au delà de l'endroit d'où le change est parti, pour tâcher de retrouver les voyes du Lievre de meute. Sil arrive qu'on le relance, alors on verra avec grand plaisir avec quelle ardeur les chiens se rallieront: il faut leur crier à haute voix Velelau, velelau, & si par hazard quelques-uns s'emportoient hors des voyes, il faut que le Valet qui est à cheval aille sur eux avec sa houssine, & les contraigne de se rallier aux autres. On doit leur crier alors ha, theau, theau, velecy, revary, tirez à lui, tirez. Si le Lievre longe quelque raye de terre ou un chemin & que l'on en puisse revoir, il faut leur crier Velecy, allez, velecy, allez à la voye.

Lorsqu'on voit un Lievre se faire relancer souvent, c'est une marque qu'il est sur ses sins. Il est inutile alors d'augmenter l'ardeur des chiens: Il sussit de leur laisser prendre les voyes à l'endroit où l'on a vû repartir le Lievre, & leur parler en ces termes, ha, y retourne la chiens, y retourne la, ha, ha, ha, ha, il s'en va la, ha, ha, ha, & l'on entremêlera ces cris du son de la trompe. J'observerai que dans la Chasse du Lievre, on ne se sert pas si souvent de la trompe que dans les autres; cependant on sonne quelques fansares de tems en tems pour rejouir les

chiens, & lorsque le Lievre est tout-à fait sur ses sins on sonne pour chiens. L'affoiblissement du Lievre se fait rémarquer aisément : Il se relaisse souvent, & lorsqu'il repart, les chiens qui s'en apperçoivent le chassent à outrance. Il est impossible alors de les retenir, il faut seulement que le Piqueur les suive à toute bride asin de retirer le Lievre de leur gueule, il remontera aussitot à cheval & sonnera la mort pour rallier tous les autres chiens: il levera ensuite le pied droit de devant du Lievre par la jointure du genoüil, & il le donnera au Capitaine pour le présenter à celui à qui appartient l'équipage.

#### CHAPITRE VII.

Curée du Lieure.

OUT Piqueur qui chasse le Lievre doit avoir à l'arçon de sa selle une gibeciere dans laquelle il aura un peu de pain pour servir à faire la Curée. Elle doit se faire sur le champ aussi-tôt que le Lievre est pris. On choisse pour cela une belle place sur l'herbe où on le dépouille; on a soin de tenir

les chiens éloignés de 50 pas, & on les fait garder par les Valets. On coupe le pain par petits morceaux que l'on rougit avec le fang du Lievre i on coupe sur ce pain les dedans du Lievre, c'est-à-dire la fressure & les entrailles; on en fait de même du cossre & des épaules, on broüille le tout ensemble, puis on l'étend sur l'herbe de façon que les chiens en puissent manger. Pour la panse que l'on appelle le pât du Lievre, il faut bien se garder de la leur donner, elle leur feroit rendre gorge à l'instant. A l'égard des tripailles, on peut les mettre à part pour les leurs donner après la Curée.

Lorsque tout, est prêt chacun prendsa trompe & sonne comme à la curée du Cers: Cependant on parle aux chiens auparavant, on leur crie A theau; hau, hau, & ceux qui les retiennent leur crient tirez, tirez-acoute à luy, on les lâche ensuite; & lorsqu'ils arrivent à la Curée, le Piqueur leur crie ha, ha, ha, halle, halle, halle. Alors on sonne pour chiens, on les caresse, on les nomme la plûpart par leurs noms & principalement les meilleurs; ces animaux sont très sensibles à toutes ces caresses. Lorsque tout est mangé, un Piqueur les appelle à luy & les sait suivre quelques

pas, il jette les tripailles au milieu d'eux & sonne deux mots de la trompe; cela fait on

sonne la retraite.

Si par hazard on ne prenoit pas le Lieyre, le Piqueur à la fin de la chasse rassembleroit tous les chiens & leur donneroit à chacun un morceau de pain. Il seroit bon qu'il eût aussi dans sa gibeciere de petits os pour les leur jetter après le pain en les appellant à lui & leur disant Agatien à moi ha, ha: ces petits os leur servent de Curée & les attachent aux Piqueurs sous lesquels ils chassent.

Fin de la Chasse du Lieure



# CHASSE DU RENARD



# CHASSE

DU

# RENARD.

EUX qui aiment la Chasse en général & sur-tout les Gentilshommes qui vivent dans leurs Terres ne doivent point négli-

ger celle du Renard. Outre qu'elle se fait a peu de frais, & qu'elle est assez diverissante, elle est extrémement nécessaire; car cet animal fait un dégat étonnant de gibier dans les endroits où il se retire. Il prend les Lapins au gîte, il déterre les peus Lapreaux dans les garennes & les dévore; il découvre les nids de Perdrix, les lurprend fur les œufs, mange les Perdreaux

quand il en trouve, & se jette même sur les Levreaux dans les plaines. Cet animal est sort vîte & court bien; il est très-adroit d'ailleurs, & quand il guette sa proye il est bien rare qu'il la manque. Il est encore plus redoutable lorsqu'il a famille: Car il va dans les Fermes & dans les Villages, & s'il trouve de la volaille, il ne manque pas de se jetter dessus & l'apporte à ses petits dans son terrier. Lorsque ses Renardeaux sont un peu sorts, il les mene au long des hayes pour leur apprendre à y attraper oyseaux ou gibier & pour les sormer de bonne heure à la Chasse.

Il est donc important pour se conserver le plaisir de la Chasse du Lievre & de la Perdrix de détruire ces animaux qui ne s'attachent qu'à nous l'enlever. Il est inutile de vouloir les forcer avec des chiens courans: Les Briquets suffisent. Dès que le Renard est chassé par les chiens il court au plus vîte à sa taniere pour s'y terrer; mais pour l'attraper voici ce qu'il saut

faire.

Il faut d'abord chercher les terriers dans les bois & dans les buissons où ces animaux vont se retirer, & lorsqu'on en a découvert, il faut s'y transporter de grand matin

même avant le jour, c'est-à-dire, avant que les Renards soient rentrés dans les bois & saire bien boucher les terriers. Cependant les Chasseurs se dispersent : Les uns montent sur des arbres pour les guêter au passage, d'autres s'embusquent auprès des terriers, & il faut que ceux qui choisissent ce poste soient bons tireurs, parce que c'est Pendroit le plus sûr pour les rencontrer. Lorsque tout le monde est posté un Valet va découpler les chiens pour les faire quêter afin de lancer ensuite les Renards. Les chiens d'ordinaire aiment à les chasser parce qu'ils ont assez de sentiment & qu'ils ne rusent pas comme les Lievres. En effet ils percent toujours, ils battent un buisson d'un bout à l'autre & à plusieurs fois, retournant souvent à leurs tanieres pour s'y terrer; c'est là que les Chasseurs pour peu qu'ils tirent bien ne les manquent gueres. Lorsque le Renard est tué, on le fait souler aux chiens pour les animer à le mieux chasser dans la suite.

On peut encore si l'on veut détruire les Renards sans les chasser. C'est ordinairement vers la sin d'Avril & au commencement de May que ces animaux forment leur menage: Ils cherchent dans ce temps

là des terriers commodes, ils les préparent eux-mêmes & les nettoyent afin d'y être plus à leur aise. Lors donc qu'on aura remarqué ces terriers on préparera de petites boules composées de noix vomiques nouvelles: Ensuite on prendra un poulet mort, ou un pigonneau que l'on plumera en le fletrissant le moins qu'il sera possible: On le fendra par dessus le dos sans y toucher de la main, & avec un petit baton on introduira ces petites boules en les enduisant un peu de graisse dans le corps du poulet ou du pigonneau, qu'on ira porter à l'entrée du terrier. Les Renards ne manqueront pas de le prendre & de le manger : ils mourront sûrement, & par ce moyen on sera délivré de toute la portée.

Fin de la Chasse du Renard.





## MANIERE

### DE PRENDRE LES OISEAUX

#### A LA PIPE'E.

1°.

L faut choisir les forêts les plus à la proximité des vignes, où l'on ne soit point interrompu par le bruit du monde

ou d es animaux.

2°. Il faut tâcher de trouver un arbre ou plusieurs arbrisseaux qui soient bien garnis de branches par haut & par bas, jusqu'à la hauteur d'un homme Il saut que ces branches n'ayent pas plus d'un pouce ou deux de grosseur, si cela se peut, excepté celles de la tige de l'arbre, qui ne servent qu'à couvrir la pipée.

3°. Il faut choisir, tant que l'on pourra, un taillis qui n'ait pas plus de quinze à vingt pieds de haut, excepté les gros arbres.

Quand vous avez trouvé un terrein con-

venable, vous commencez d'abord à marquer l'enceinte de voire pipée, ensorte que les gros arbres soient au milieu, puis vous coupez toutes les ronces & les épines qui se trouvent dans votre circuit, laissant de distance en distance les plus gros montans, pour que la pipée soit toujours couverte.

L'étenduë que vous donnez à votre pipée, depuis le gros arbre est de dix à douze pieds jusqu'à la haye que vous faites autour avec les feuillages & les débris que vous avez coupé. Cette haye doit avoir un pied & demi de hauteur: & en cas que votre pipée se trouve sur une colline, vous élevez votre haye de trois pieds du côté seulement du fond, & vous la diminuez autour, en remontant.

Avant que de travailler à votre pipée, il faut voir s'il n'y a pas d'échos: car en pipant, l'écho pourroit repeter après vous, & cela feroit que les oiseaux iroient de côtés & d'autres.

Pour bien préparer votre arbre, il faut ôter toutes les petites branches qui sont au tour de celles que vous voulez laisser, pour mettre vos gluaux, & puis vous y faites de petites entailles en talus, pour les

les Oiseaux à la pipée.

343

y faire tenir, en inserant le bout taillé dans l'entaille, & laissant toujours le bout de la

branche garni de feüilles.

Quand votre arbre est bien nettoyé, & que vous avez observé qu'il n'y reste point de branches qui se croisent l'une l'autre, vous saites une loge de seuillages, de la grandeur que vous voulez, que vous couvrez bien, asin que les oiseaux ne vous voyent pas.

Ensuite vous pliez plusieurs petits montans de six à sept pieds de long, que vous attachez avec une hare aux autres montans, & cela le plus près de la haye que vous pouvez, pourvû que l'oiseau qui se pose dessus, puisse tomber dans la pipée avec le gluau.

La haye que l'on fait, sert à empêcher les oiseaux qui sont quesquessois mal attachés aux gluaux, de courir à terre; ce qui obligeroit de faire du bruit, en les poursuivant,

& feroit esquiver les autres oiseaux.

Le moins de bruit que l'on peut faire à la pipée, est le meilleur, sur-tout quand vous voulez commencer à piper, qui est le tems où les oiseaux commencent à se remuer.

Il faut éviter de tendre quand le soleil est trop chaud; car la chaleur fait sondre la Maniere de prendre

glu, & l'empêche de s'attacher à la plume, Il faut tendre le plus tard que l'on peut, pourvû que tout soit fait une demie heure avant le coucher du soleil.

Voicy comme on fait les gluaux. On choisit des osiers, les plus déliés qu'il est possible, de la longueur d'un pied & un quart; on les taille par le gros bout en forme de coin, pour qu'ils puissent se planter dans les entailles qu'on a faites aux branches.

Il faut d'abord, qu'ils soient placés au long des branches, les uns sur les autres, à la hauteur de trois ou quatre travers de doigt, de même que ceux qui sont sur les tendus disposés autour de votre pipée; mais il faut observer qu'ils soient placés plus haut & plus éloignés les uns des autres sur l'arbre, que sur les perches. A l'égard de ceux des tendus qui sont dans le circuit de la pipée, il saut qu'ils ne soient que de deux pouces de haut au long des perches, l'arbre n'étant destiné que pour les gros oiseaux, & les tendus d'en-bas pour les petits.

Il faut que les gluaux soient englués par le petit bout, à la reserve de quatre pouces, que vous laissez par le gros bout, sans y mettre de glu, pour pouvoir les tenir à la

main sans le poisser.

les Oiseaux à la pipée. 345

Lorsque votre pipée est bien tenduë, il saut rester le plus tranquille que vous pouvez, & sans faire de bruit; ensuite vous commencez à piper, & à appeller les oisseaux une demie heure avant que le soleil se couche, ce qui dure jusqu'à la nuit sermée.

Quand vous avez pris quelques oiseaux, il faut leur ôter les gluaux, les prendre à la main par les deux aîles, & les faire crier de tems en tems, ensuite vous recommen-

cez à piper.

Quand vous avez pris quelques grives, ou rouges gorges, il ne faut garder que celles qui crient le mieux, tuer les autres, & ne point les laisser crier si long tems, parce que cela pourroit rebuter les autres oiseaux,

Quand il tombe plusieurs petits oiseaux à la fois, il ne faut pas sortir pour cela; car ils ne peuvent pas s'échaper. Il faut attendre qu'il y ait de gros oiseaux pris, puis vous sortez de la loge avec le moins de bruit qu'il est possible pour les ramasser. Il arrive souvent qu'en ramassant ceux qui sont pris, il en tombe encore une plus grande quantité que les premiers.

Quand l'oiseau s'est retiré, & que vous

avez encore un peu de tems avant que de partir, il faut, si cela se peut, remettre de nouveaux gluaux où il en manque, parce que le matin, lorsque vous êtes arrivé pour piper, vous ne pouvez plus le faire, étant obligé d'appeller les oiseaux, aussi tôt que vous êtes arrivé au lever du soleil. On peut piper le matin jusqu'à sept heures, & plus tard encore.

Aussi-tôt que les oiseaux sont retirés, & qu'ils ne veulent plus approcher, vous pouvez détendre votre pipée, & rassembler vos gluaux, en les mettant le plus également que vous pourrez dans une bourse de cuir assez longue pour cela, & vous les serrez bien par le bout où est la glu. A l'égard de ceux où il y a des plumes, vous les passez par les cendres chaudes, pour en ôter la plume, & ils peuvent servir comme les autres, en y remettant de la glu.

Il faut rafraîchir vos gluaux, en les enduisant de glu tous les deux jours, ce qui les entretient en bon état, & avoir soin de les remettre pendant le jour dans un endroit humide, pour empêcher qu'ils ne se

sechent.

La maniere de piper est de bien contrefaire le hibou & la chouette, & de ne point les Oiseaux à la pipée. 347

donner de faux tons. On se sert ordinairement de la seuille de glaire ou de poirier, ou d'une herbe qui se trouve dans les bois.

A l'égard des gros oiseaux, comme le geay, le corbeau, la pie, la buse, le merle, & plusieurs autres, il faut prendre une écorce de cerisser de la largeur & longueur de trois pouces, que vous pliez en deux. Vous y faites un petit trou de la grosseur d'un bon pois, à un pouce du bout de l'écorce, puit en la faisant résonner, les oiseaux s'assemblent, & viennent se jetter jusque sur votre loge, & se prennent aisément à la pipée de côté & d'autre.

Un bon Pipeur n'a ordinairement que quatre à cinq pipées. Il suffit que l'on reste quatre jours sans aller à la même; car si l'on y alloit souvent, l'oiseau pourroit se

rebuter. A companyon to to all

Il faut chercher les arbres les plus propres, & ceux qui sont les plus couverts. Il n'est pas même indifférent d'avoir deux pipées dans le sond des bois, parce que quand il fait du vent, l'oiseau se retire dans les vallons, & lorsque le tems est calme on se met dans les bois qui sont sur les hauteurs, & au passage des oiseaux.

Le Pipeur doit toujours être assis au pied

de l'arbre dans sa loge, sans être interrompu de personne. Il ne doit pas même sortir pour ramasser les oiseaux, à moins qu'il ne soit seul; car s'il est obligé de pour. suivre quelques oiseaux, qui passent quelquessois par-dessus la haye, à son retour il est tout essoussels, & il ne peut plus piper, qu'il n'ait repris haleine. Or, dans cet intervalle, les oiseaux peuvent se retirer, & ne plus revenir.

Il faut, tant que faire se pourra, que vos pipées soient dans un terrein où il y ait quelque chose à manger pour l'oiseau, & même, s'il se peut, des sontaines. Les meilleures pipées sont celles qui sont à la proximité des vignes, pourvû qu'elles soient ensoncées environ quarante pas dans le

Bois.

On commence la chasse de la pipée au commencement de Septembre, & elle ne finit que quand les feuilles sont tombées.

On peut y aller encore dans le tems qu'il y a des cerifes dans les Bois. L'oiseau en pipant vient à vous comme dans l'arriere-faison, & même, s'il n'étoit pas alors dans sa mûë, on en prendroit plus que dans l'Automne; mais ils sont moins bons à manger.

Il faut observer que votre arbre de pipée

les Oiseaux à la pipée. 349

ne doit être tendu qu'à la moitié ou environ, depuis les branches d'en-bas jus-

qu'en remontant à la tige.

Pour les tendus qui sont au-tour de la pipée, il ne faut pas les élever plus que de la hauteur de l'homme, de maniere qu'on n'y pût point planter les gluaux. La quantité est de vingt à trente pour chaque perche.

A l'égard de l'arbre, il faut monter des sus, & commencer par les branches d'enhaut de la tige à les tendre, en descendant jusqu'à la derniere d'en-bas. La chasse de la pipée est très-amusante, & elle ne fatigue pas beaucoup.

#### FIN DE LA PIPEE.







MANIERE D'ELEVER & de dresser les Chiens d'Arrêt, de les mettre au Commandement, de les faire chasser de près, de leur faire arrêter le Gibier, de leur apprendre à rapporter par force, se tenir à cheval, aller à l'eau; Avec quelques Remedes pour les guérir de la Rage & de la Galle, & pour les purger.

On retire les petits chiens de dessous la mere, & on les fait élever à la campagne dans de basses-cours, parce qu'ils s'accoutument avec les bestiaux & les volailles.

Il y a deux especes d'animaux ausquels ils s'attachent ordinairement. Ils courent la volaille en jouant, & la tuent. Il est aisé de les en corriger, sur-tout dans les commencemens, en les faisant souetter; mais le moyen le plus sûr est de fendre un bâton qui soit long d'environ un pied, de

passer la queuë du chien dans la fente du bâton, & de lier le bout qui est fendu avec une ficelle, de maniere que la queuë du chien se trouve assez pressée, pour qu'il sente de la douleur. Il faut attacher à l'autre bout du bâton une poule par le gros de l'aîle, près du corps, avec une ficelle, & lâcher le chien, en lui donnant quelques coups de fouet. Le chien court de toute sa force, à cause de la douleur qu'il sent à la queuë, & comme la poule qu'il traîne bat de l'aîle, & crie, il croit que la douleur qu'il ressent, est causée par la poule. A force de la traîner, il la tuë, & las de courir, il va se cacher en quelque lieu de la bassecour. Alors on va lui détacher le bâton, & on lui bat la gueule avec la poule morte. Ordinairement cela les corrige la premiere sois; mais ils ne souffrent point qu'on le réstere plus de trois fois. L'autre animal auquel les jeunes chiens s'attachent, & qu'ils courent, c'est le mouton. Rien n'est encore plus facile, que de leur faire perdre cette habitude. Il faut prendre un Ran, qui est le mâle de la Brebis, le plus fort que l'on peut trouver, & on le couple avec le chien. En les lâchant, on fouette le chien, tant qu'on peut le suivre. Ses eris font peur au Ran, qui fuit de toute sa force, & entraîne le chien. A la fin cependant il perd sa peur, & ennuyé de traîner le chien, il le charge à coups de teste. En résterant ce moyen, il n'y a point de chien qu'on ne corrige, & qui ne suye les moutons, quand il les ren-

Il y a trois sortes de Chiens propres à dresser pour arrêter les perdrix, les cailles & les liévres. La premiere espece est le Braque, qui est un chien ras de poil, bien coupé, & fort leger. Il convient dans les plaines, parce qu'il résiste à chasser pendant la chaleur, & qu'il a dans ce tems le nez meilleur que tout autre chien. La se. conde espece est l'Epagneuil, qui est un chien plus chargé de poil que le Braque. Il convient mieux dans les pays couverts. La troisiéme espèce est le Griffon, qui vient de Piédmont & d'Italie. Il a le poil hérissé & droit; il est très-docile, arrête plume & poil, va à l'eau, & chasse de gueule toutes sortes de bêtes, comme le chien courant. La race en est rare en France, & il est trèsdifficile d'en trouver.

Il faut qu'un chien d'arrêt soit bien sait & leger, qu'il soit plus haut du devant que des hanches, qu'il ait l'épaule serrée, le

In est important de ne pas commencer à dresser un chien pour arrêter le gibier avant qu'on l'ait fait chasser; car s'il porte le nez à terre, & qu'il fouille, il est inutile de l'entreprendre, ce sera toujours un mauvais chien d'arrêt. Il faut qu'il chasse le nez haut, & qu'il en ait beaucoup.

On doit donc le mener pendant quelque tems, pour lui apprendre à connoître son gibier & à quester. Il court d'abord après

O' dresser les chiens.

tous les oiseaux, les corneilles, pigeons, &c. Il faut le laisser faire sans lui rien dire, & bien-tôt il quitte cette habitude, pour ne s'attacher qu'à la perdrix, qu'il s'ennuïe pourtant à la fin de courre, aussi-bien que les autres oiseaux. Pour lors il faut songer à le mettre au commandement, & voicy comment. On lui met un collier, & on lui laisse traîner un cordeau de vingt ou vingtcinq brasses de long; on ne l'appelle jamais pour le faire revenir, qu'on ne soit en état de prendre le cordeau. Quand on le tient, pour lors on appelle le chien. S'il perce, & continuë toujours sa queste, & qu'il donne dans le collier, on lui donne une sacade en l'appellant, ce qui lui fait souvent faire une culbute, le chien revient aussi - tôt à yous, & il faut le bien caresser. Il est même propos de porter dans un petit sac des os & d'autres friandises pour les lui donner; car c'est une maxime indubitable, que toutes les fois qu'un chien vient vous retrouver, lorsque vous l'avez appellé, il ne saut jamais manquer à le caresser, sur-tout quand on le veut bien dresser.

Quand votre chien est accoutumé à rerenir, lorsqu'on l'appelle, il faut l'accoutumer encore à croiser & barrer devant vous; car rien n'est plus desagreable qu'un chien qui perce sans cesse en avant. Or, voicy comme il faut s'y prendre. Lorsqu'il perce, vous lui tournez le dos, & marchez d'un sens contraire. Quand le chien s'apperçoit qu'il ne peut vous voir, & que vous êtes trop éloigné, il vient vous chercher, pour lors vous le caressez, & vous lui don-nez quelques friandises. En continuant toujours cette manœuvre, le chien devient inquiet, craint de vous perdre, & ne queste jamais long-tems sans tourner la teste pour vous observer, ce qui l'oblige à croiser devant vous. Vous en venez ordinairement à bout dans huit jours de chasse. Le chien réduit à ce point, il est tems au dresseur de l'entreprendre pour le perfectionner. Il faut alors le mettre à l'attache, ne le déchaîner que pour lui donner à manger, & ne pas lui donner un morceau de pain,qu'il ne l'air bien merité, ce qui se fair de cette maniere. On le tient par la peau du col, on lui jette devant le nez un morceau de pain, en criant Fout-beau, & lorsqu'il a été un moment devant, on crie pille, on lui laisse prendre le pain, & on le caresse. Il arrive souvent qu'il est impatient, & qu'il se jette sur le pain avant qu'on ait crié pille, pour

lors on le corrige avec un fouet, mais avec moderation, de peur de le rebuter. On le replace, & on lui rejette du pain, on le flatte, afin qu'il comprenne ce qu'il doit faire quand on le caresse, & ce qu'il doit éviter quand on le fouette. On est peu de jours à venir à bout de le faire garder. Quand on en est à ce point là, on tourne tout autour, avec un bâton, on ajuste le pain comme si l'on avoit un fusil, & on crie pille. Il faut que le chien ne mange jamais, qu'il n'ait gardé, soit à la maison, soit à la campagne. Au reste, il se fait une si grande habitude de rester quand il voit le pain, que de lui-même il s'arrête, sans qu'on crie Tout beau. On fait alors frire dans du sain doux de petits morceaux de pain, avec des vuidanges de perdrix, qu'on porte dans un petit sac de toile. On va dans la plaine, dans les chaumes, dans les terres labourées & les pâturages, on met plusieurs petits morceaux de pain frit; & pour en reconnoître la place, on met à côté de petits piquets fendus par le bout, ausquels on attache un petit morceau ou de papier, ou de carte. Quand cela est fait, on détache le chien, & on le mene toujours questant dans le vent, c'est-à-dire, du côté que le

vent souffe. Lorsqu'on remarque qu'il approche du pain, qu'il en a l'odeur, & qu'il va se jetter dessus, on crie Tout-beau; s'il ne s'arrête pas, on le châtie. En deux jours il s'arrête de lui-même; alors on porte un fusil, chargé d'un demi coup de poudre; on ne tourne d'abord que peu de tems; & l'on tire au lieu de dire pille. A mesure qu'on continue cet exercice, on tourne plus long-tems, afin d'accoutumer le chien à ne pas s'impatienter, & à rester à son arrêt, jusqu'à ce qu'on l'ait servi. Lorsque le chien est accoutumé à souffrir le coup de fusil, & à arrêter indifféremment dans l'herbe, dans la terre labourée, & dans le chaume, alors on le mene à la perdrix On en a vû quine manquoient pas le premier arrêt, & qui en faisoient même vingt ou trente le premier jour. Il est de la derniere conséquence de tirer à terre devant le chien, & de ne jamais tirer en volant, qu'il ne soit parfaitement dressé.

Il n'y a point de chien qui ne pousse quelquesois, surtout quand il va avec le vent. Il faut dans ce cas se donner bien de garde de le châtier, à moins qu'il ne courre les perdrix. S'il court après, il faut remarquer le lieu d'où elles sont parties, & y aller, lo chien ne manque jamais d'y revenir, pour lors on le châtie avec le fouet; mais cela se doit faire-sagement & par degrez; autrement on le rebuteroit, sur-tout le chien timide, qui ne manque pas, quand on le châtie avec trop de violence, de quitter son arrêt, & de venit derriere vous, sans vouloir chasser davantage. Il y en a de rebutés, qui ne font que marquer leur arrêt un instant, & passent tout droit. Il est extrémement difficile de les remettre; il faut donc, si vous leur donnez un coup de souet sur le corps, en donner deux à terre, à côté du chien, le bruit du fouet le corrige suffisamment. On augmente le châtiment à mefure qu'ils sont incorrigibles, & on les remet au pain frit. Quand ils ne mangent que ce pain, il faut leur donner d'autre nourriture; car il faudroit trop de ce pain pour les nourrir. La chose est différente quand on les commence; car on ne leur donne que du simple pain, & on leur en fait garder tant que l'on veut. & même d'assez gros morceaux pour les rassasser.

Il y des chiens qui quittent le dresseur à la chasse, quand il les châtie; voicy un moyen infaillible pour les en corriger. On fait mettre en terre unpieu dans le milieu de la basse-cour, & on y attache une chaîne avec un collier. Lorsque le chien a quitté la chasse, & est de retour, un domestique l'attache, & lui donne une volée de coups de fouet; un quart d'heure après il recommence, & lui donne en une heure trois ou quatre corrections pareilles. Il faut que le dresseur ne paroisse point, quand on fouet. te le chien, & qu'il reste encore quelque tems après la derniere correction, afin que la colere du chien soit passée. Alors il le vient trouver, le caresse beaucoup, le détache, lui donne quelques friandises, & le remene à la chasse. Il n'y a point de chiens à qui on ne fasse perdre cette habitude par cette pratique redoublée.

Quoiqu'on puisse dresser les chiens en tout tems quand la plaine est découverte, cependant le plus convenable est quand les perdrix sont couplées; elles tiennent alors davantage, & il est plus aisé de les appercevoir, parce que la terre est plus découverte. On distingue aisément le cocq de la poule, en ce que la poule a la teste rase contre terre, & que le cocq l'a haute & relevée; ainsi on est sûr de tuer le cocq plûtôt que la poule; ce qui fait qu'on ne détruit point le gibier d'une terre. Un cocq

sussite à plusieurs poules, & dans les compagnies il y a toujours plus de coqs; ce qui fait qu'on cherche à les détruire, c'est que plusieurs coqs courent la même poule, qui déserte le pays, à force d'être tourmentée; & lors de la ponte, elle fait un œuf en un endroit, un œuf en un autre, ainsi de suite; elle n'a jamais de nid, & à la fin il ne lui reste qu'un cocq. On les nomme des Bréhanes. Si l'on tire en volant dans le commencement de la pariade, le coq part toujours le dernier; au contraire, si c'est sur la fin de leurs amours, au mois de May, le cocq part le premier. Quand on veut faire arrêter deux chiens ensemble, & les faire chasser de même, on leur fait arrêter le pain frit séparément, & puis ensemble. On met pour cet effet deux morceaux,& quand il y a un chien arrêté, on appelle l'autre, que l'on mene derriere. Si l'un des deux prend les deux morceaux de pain, on en a à la main un troisséme qu'on lui jette. Pour la perdrix, on mene le chien qui n'en a pas de connoissance derriere celui qui est arrêté. Ils s'accoutument si bien à ce manége, que lorsqu'on crie Tout-beau, le chien qui p'est point en arrêt, vient de lui-même se ranger à côté, ou derriere celui qui y est,

& même il y vient sans entendre crier

Il arrive que le chien court le gibier après qu'il a entendu le coup de fusil, voicy le moyen de l'en corriger. Il faut lui laisser traîner un long cordeau, & être deux; pendant que l'un tourne, l'autre prend le cordeau, & s'approche du chien de quelques pas. Quandil veut courir les perdrix, il donne dans le collier, & essuye des sacades qui le corrigent en peu de tems. Voilà peut être le moyen le plus sûr & le moins pénible, que l'on ait pû imaginer pour dresser les Chiens d'arrêt, & où il faut moins les battre. Rien n'est au-dessus de cette maniere. Il y a d'autres moyens, que des Gardes-chasse mettent en usage, & où ils sont deux ou trois ans pour faire un chien; mais rarement ils en dressent de bons, encore n'est-ce qu'à force de coups, de jeunes, & de fatigues. Ils méritent bien plus le nom de Bourreaux que de Dresseurs par de semblables pratiques.

Quand le chien a été mis au commandement, qu'il-barre bien dans sa queste, & qu'il arrête parsaitement, il faut le faire rapporter par sorce. On a un collier où il y a trois rangs de cloux, qui passent au-tra& dresser les Chiens.

363

vers d'un cuir; la pointe perce le cuir, & passe en-dedans de trois ou quatre lignes de long. On met un autre cuir par-dessus le premier, de même longueur & largeur, & on le coud sur l'autre, afin que la teste des cloux, qui est prise entre les deux cuirs,ne puisse pas reculer. Il faut que le collier soit juste de la grosseur du col du chien; on y attache deux anneaux de fer, un à chaque bout du collier, pour y passer une corde, qui se trouve doublée, parce que quand on vient à donner une sacade, pour piquer le col du chien, le collier doit se fermer, & en lâchant la main, il doit s'ouveir. De plus, il faut avoir un morceau de bois de huit à neuf pouces de long, qui soit quarré, & de huit à neuf lignes d'épaisseur. On y fait des crans en maniere de scie. On le perce de deux trous en travers à chaque bout, pour y passer quatre petites chevilles en croix, un peu plus grosses qu'une plume à écrire, de sorte qu'en jettant le bâton à terre, les chevilles se soutiennent, & qu'il se trouve élevé d'un bon pouce de terre, cela sert à donner plus de sacilité au chien pour l'engueuler lorsqu'on l'appelle à terre. On met le collier au col du chien, & l'on

prend le bâton quarré, dont on lui scie les dents de devant la gueule, ce qui l'oblige d'ouvrir. Alors on pousse dedans le ba. ton; mais il faut prendre garde de ne le point blesser. On met la main gauche sous la machoire du chien, pour l'empêcher de rejetter le bâ:on, & de la main droite on le flatte sur la teste, en lui disant Tout-beau. Quand on retire ses mains, le chien jette le bâton à terre; il faut dans ce cas seçouer le collier pour le châtier, on recommence à lui scier es dents, & à faire comme auparayant. Le chien voyant qu'on le punit, quand il ne garde pas le bâton, & qu'au contraire on le carelle, quand il le garde, s'accoutume enfin à le garder, tant qu'on veut, & ouvre aisément la gueule quand on lui présente le bâton; il s'agit ators de le lui faire prendre de lui-même, il faut le lui présenter en disant pille, apporte, & en le caressant beaucoup, & en même tems on lui donne de petites sacadespour le faire avancer. Sil on voit qu'il s'avance de lui-même, & qu'il prenne le bâton, il faut lui faire toutes sortes de caresses, même lui donner des, friandises. Il y en a peu qui en veuillent manger, mais ce qui leur fait plus de plaisir, c'est de leur ôter le collier. Quand un

& dresser les Chiens. 36

chien allonge la teste d'un pouce, & prend le bâton, il est dressé; car une demie heure après il le prend à terre, & on lui dit toujours pille, apporte. Pour le faire venir à soi, on lui dit apporte icy, haut, pour le faire monter sur soi, en l'aidant de sacades le-

geres.

Lorsqu'il apporte le bâton avec la derniere obéissance, on lui sait apporter tout ce que l'on veut, un gant, des aîles de perdrix cousues sur un rouleau de linge, pour imiter la perdrix, une peau de liévre remplie de soin. Quand il rapporte tout, sans rien resuser, on peut le mener à la chasse, & lui saire rapporter la premiere perdrix que l'on a tuée; mais il saut porter le collier, qu'on lui donne en cas qu'il resuse d'obéir. Quand il a rapporté deux ou trois sois, il ne sait plus de dissiculté, & pour lors il est parfait.

On peut encore apprendre aux chiens à aller en trousse; cela est avantageux quand on fait une longue route, parce que votre chien ne se fatigue pas, & qu'il est toujours en train de chasser. Il faut être monté sur une rosse; un cheval vigoureux ne conviendroit pas. Vous attachez autour de vous une corde ou une chaîne, que

l'on met au collier du chien, qui est der. riere vous du travers, la teste du côté de votre épaule droite; vous tenez de la main droite un fouet ou une gaule. Si-tôt que le cheval fait un pas, le chien veut se jetter à terre, & demeure pendu à la chaîne. Pour lors vous lui donnez le long du corps une volée de coups de fouet, & le reprenez. pour le remettre en trousse; quand il a es-Juyé cinq ou six corrections, il ne se jette plus. De cette sorte il s'accoutume peu à peu à se tenir à cheval. Quand il y est accoutumé, si vous le détachez & le laissez chasser dans une longue route, dès qu'il est las, il vient sauter sur votre botte, pour yous demander à être remis en trousse, & il s'y tient enfin sans être attaché. Il faut que le collier soit large, pour faciliter au chien la respiration lorsqu'il est suspendu.

Si l'on veut dresser un chien pour aller à l'eau, il faut lui jetter un bâton à un ou deux pieds loin du bord de l'eau, & choisir pour cela l'Esté, lorsque l'eau est chaude. Le chien va dedans jusqu'à mi-jambes, & peu à peu on jette le bâton de plus loin en plus loin. Lorsqu'on a une pièce d'eau, on y met un canard, après lui avoir coupé la plume d'une des aîles, asin qu'il ne puisse

& dresser les Chiens. 367 partir & s'envoler; on anime le chien, en ettant des mottes de terre au canard, & rirant des coups de fusil à poudre. Lorsque le chien s'est jetté à l'eau & nage après le canard, il ne faut pas le rebuter; ainfi on tire d'un coup de fusil le canard, afin que le chien le rapporte. Il n'a pas reçu plusieurs leçons de cette sorte, qu'il va parfaitement à l'eau. Il est inutile de dresser un chien pour la chasse à d'autres choses, & il y a mille singeries qu'on leur peut apprendre, mais elles ne conviennent qu'à un chien, qu'un maître qui n'est point chasseur garde pour s'amuser. De tout ce qu'on vient de donner dans ce Mémoire, il n'y a rien qui n'ait été éprouvé plusieurs fois, & qui n'ait toujours réüssi. Il n'est pas possible d'imaginer rien de plus sûr.

### De la Rage des Chiens.

VANT que de donner des Remedes pour la Rage, il est à propos d'en décrire toutes les especes. La premiere se connoît, quand le chien aboye d'une voix rauque & cassée. Lorsqu'il peut échaper, il va de tous côtez, mordant tout ce qu'il

rencontre; & quand il mord quelque ania mal, c'est toujours jusqu'au sang. Il est disficile de le guérir, & qui voudroit se hazara der à lui donner des remedes, courroit risque d'être mordu, si alors l'accès reprenoit le chien.

Les signes d'un chien enragé sont, qu'il ne mange point comme à l'ordinaire. Il a la vûë chargée & triste quand l'accès est passé; il lui vient des mouvemens involontaires, qui lui sont froncer la peau d'entre les yeux & des deux côtez du nez. Il flaire les chiens, puis les mord & les leche en saissant feste de la queuë. Il sousse beaucoup du nez, regarde à ses côtez comme s'il y avoit des mouches au tour de lui. Il saut le séparer des autres jusqu'à ce que la rage soit déclarée. Cette rage est incurable, & dure neuf jours.

La seconde espece de rage a les mêmes symptômes, mais le chien ne mord ni hommes ni bestes autres que les chiens. Elle est aussi dangereuse que la premiere, & elle s'appelle Rage courante, parce que le chien court toujours sans s'arrêter. Pour que cette rage se gagne, il n'est pas nécessaire que les chiens soient mordus, il sussit qu'ils

soient ensemble.

La troisième espèce s'appelle Rage muc. Les chiens ne courent ni ne mordent. Ils ne mangent point, ayant toujours la gueule ouverte, comme s'ils y avoient un os. Ils bavent, & meurent dans neuf jours. Cette rage ne se gagne ni par les hommes ni par les animaux.

La quatriéme espéce s'appelle Rage cheante, parce que quand les chiens veulent marcher, ils tombent çà & là. Cette rage vient naturellement aux chiens, & ne se gagne, ni par les hommes, ni par les animaux.

La cinquiéme espéce s'appelle Rage stachée, parce que les chiens sont efflanqués comme s'ils n'avoient mangé de long-tems. Ils ne mangent point, ont la teste basse & le regard bas. Quand ils marchent, ils haussent les pieds, & vont chancelant, ils meurent dans neuf jours. Cette rage, comme la précédente, vient naturellement aux chiens, & ne se gagne, ni par les hommes, ni par les animaux.

La sixième espèce s'appelle Rage endormie, parce que les chiens sont toujours couchés, & sont semblant de dormir. Ils meurent sans manger, & cette rage vient encore naturellement aux chiens, & ne se gagne,

Li

ni par les hommes, ni par les animaux.

La septiéme espèce s'appelle Rage de teste, quoique toutes les rages fassent grossis la teste, & rendent les yeux gros & ensés; ils ne mangent point, & meurent. Celle-cy vient encore naturellement aux chiens, & ils n'en guérissent jamais. Quand donc un chien, qui est séparé, ne veut manger ni viande ni autre chose pendant quatre jours, il faut le tuer; car il est enragé. Les remedes ne se donnent qu'aux chiens qui n'ont point

encore eu d'accès.

Quand des hommes ou des animaux sont mordus par des chiens attaqués des deux premieres especes de rage, on ne sçauroit leur donner trop tôt des Remedes, quoique j'en donne icy qui ont guéri des hommes après cinq accès. Toutes les autres rages ne sont pas à craindre. Il y a beaucoup de personnes infatuées d'aller à la mer; on les sait passer neuf sois sous les vagues, c'est le remede le plus saux que l'on ait, & on a mille exemples de son peu de succès. Voicy ce qui a donné lieu à cet abus. Quand un chien enragé vous mordra autravers d'un habit ou d'un bas, & qu'il aura essuyé dans l'étosse sa dent de la bave qui est dessus, de sorte qu'elle ne pénetre point

dans la playe, allez vous baigner à la mer, vous n'enragerez sûrement point; mais vous n'auriez point enragé quand vous n'y auriez pas été. Il est bien plus dangereux d'être mordu à la main, au visage, ou à quelqu'autre partie découverte, pa ce que la bave y pénetre davantage. Cependant il pourroit arriver qu'un chien qui viendroit de mordre quelqu'un, & qui n'auroit point rapporté de bave sur sa dent, venant à vous mordre une partie découverte dans le même instant, ne vous communiqueroit point pour cela la rage; mais il est toujours plus sûr d'avoir recours aux Remedes.

Une sage précaution est d'énerver les chiens. Pour cet esset un homme prend le chien entre ses jambes, le dos du chien vis-à-vis de lui; il le tient debout par les deux oreilles, ce qui le fait crier & ouvrir la gueule. Celui qui fait l'operation a un torchon tortillé, qu'il lui met entravers dans la gueule. L'homme qui tient le chien, prend les deux bouts du torchon avec ses mains, & en même tems l'oreille du chien; pour lors il reste la gueule ouverte malgré

luy.

L'Operateur à une aiguille à Bourrelier, qui est enfilée d'un fil fort & doublé en

huit. Il prend le bout de la langue avec un linge sec, & la tire hors de la gueule, en la tournant de côté. Il voit le petit nerf qui est fous sa langue, long environ d'un pouce; il passe autravers de la peau son aiguille par-dessous le petit nerf, au milieu de sa longueur, & fait passer le fil jusqu'à la moitié, & le double. Il tire en remontant vers le bout de la langue, ce qui déchire la peau par-dessous le petit nerf, & la coupe des deux côtez; de sorte que la moitié du petit nerf se trouve détachée. On le prend avec les deux premiers doigts de la main, & en tirant, on arrache le surplus qui tient encore à la langue. Alors on lâche le chien, à qui il n'en arrive jamais aucun inconvenient. Cette précaution est si utile, qu'on ne devroit jamais la négliger; car jamais les chiens en arrêt ne courent ni ne mordent, lorsqu'ils sont enragés. On prétend même, que les jeunes chiens en viennent mieux, & se tiennent plus gras.

Je crois qu'on me sçauroit mauvais gré, si en donnant des Remedes pour la Rage des chiens, je n'en donnois pas pour les hommes, qui sont exposés à être mordus, en prenant soin des Chiens Il y a beaucoup de Remedes, & de tous pays; mais je ne m'attacherai qu'à un petit nombre, dont le premier est si sûr, que je connois une infinité de personnes qui l'ont toujours éprouvé avec succès.

# Remedes contre la Rage.

S I la playe est entamée, il faut avant toutes choses la nettoyer, en la raclant avec quelque ferrement qui ne serve qu'à cela, soit couteau ou canif, sans rien couper, si ce n'est qu'il y eût quelque partie déchirée, qui eût de la peine à se rejoindre. On lave ensuire la playe avec du vin tiede & de l'eau, dans quoy on met autant de gros fel qu'on en peut prendre dans une salliere avec trois doigts, & on applique dessus le marc du remede suivant, dont il est à propos de faire distiller un peude jus dans la playe, quand elle est profonde. Prenez pour une playe une petite poignée de racine d'églantier, ou rosier sauvage, que vous hacherez bien menu, & autant de sauge; pilez -les ensemble dans un mortier. Cela fait, ajoûtez-y une petite poignée de rhuë, autant de racine de scorsonnaire hachée menuë, un peu plus de Ziij

Remedes contre la Rage.

marguerite sauvage, racine se üilles & sleurs, s'il y en a, sept à huit bulbes d'ail, une pin cée de gros sel, autant qu'on en peut prendre avec les cinq doigts: si vous n'en avez pas, vous mettez un peu davantage de sel blanc, pilez tout cela ensemble. Prenez une partie du marc pour l'appliquer sur la playe, comme je l'ai marqué. On peut se passer de l'églantier & de la scorsonnaire. Sur le reste du marc, il faut jetter environ les deux tiers d'un verre de vin blanc, brouiller le tout dans un mortier, puis le passer par un linge, bien exprimer tout le jus qui remplira le verre, que l'on fait boire au malade à jeun, sans lui permettre de rien prendre que deux ou trois heures après. Le malade pourra seulement se laver la bouche avec du vin, & si-tôt qu'il a pris la potion, il doit courir quarante ou cinquante pas pour s'empêcher de vomir.

Les jours suivans il n'est plus nécessaire de racler ou de laver la playe, mais il faut absolument mettre de nouveau marc neuf jours de suite, & continuer aussi neuf jours à prendre la potion ci - dessus. Si après ce tems la playe n'est pas guérie (ce qui est assez ordinaire) on peut la panser comme une simple playe avec les médicamens or-

Remedes contre la Rage. 375 dinaires. On peut se servir de ce remede pour les animaux, mais au lieu de vin on y

met du lait fraîchement tiré.

Lorsqu'un homme est mordu à la teste, il faut lui bander les yeux pendant quarante jours, & lui donner quarante potions. Quand il a des accès de Rage, il faut lui en faire prendre d'heure en heure, au nombre de neuf prises. On a l'experience d'en avoir guéri après cinq accès. Avec ce même Remede on a guéri des morsures de loup enragé, & on n'a point d'exemple, que d'autres ayent réüssi pour le loup, qui indépendamment de la rage a la dent sort venimeuse.

Quand on veut faire prendre ce Remede à un chien, il faut avoir deux cordes à nœuds coulans, les passer dans la gueule dessus & dessous par-delà les crocs, de peur que les cordes ne se défassent en tirant les deux cordes, on ouvre la gueule du chien, on a une corne à donner des breuvages aux animaux, qu'on lui met dans la gorge, & on y verse le remede.

On fait encore calciner le dessous d'une écaille d'huitre, que l'on réduit en poudre, & dont on fait une omelette cuite avec de l'huile de noix, qu'on donne à manger

376 Remedes contre la Rage.

au chien. On réstere pendant neuf jours à après avoir purgé le chien auparavant avec un peu de lait, où l'on aura semé dessus la charge d'un sussil de poudre à tirer. Si le chien est mordu à la teste & à la queuë, il est inutile de lui donner des remedes; car il est incurable. Je crois que si l'on tiroit le sel des écailles d'huitres calcinées par la lessivation, ce remede seroit plus facile à

prendre.

Les Anglois ont apporté du Royaume de Tonquin, où la Rage est très-commune, un Remede qui ne manque point. Prenez vingt-huit grains de cinabre naturel ou mineral, qui est la même chose, vingt-huit grains de cinabre artisciel, douze grains de musc, de l'esprit de vin bien rectissé, autant qu'il en faut pour bien résoudre ces ingrédiens. Il faut que le tout soit bien dissous avant que de le donner. Si la premiere dose n'a pas sait son esset, on peut la repeter, même dans l'état le plus desesperé, quand même le malade auroit eu plusieurs accès.

des poudres faites de simples, qui ont eu un grand succès, tant sur les hommes, que sur les animaux. Ce qu'il y a de sort comRemedes contre la Rage. 377 mode pour les chiens, c'est qu'on les seme sur du lait nouveau tiré, du poids d'un gros pour chaque prise, & ils lapent le tout volontiers, quand on les leur met dans un

plat devant eux à terre.

R. Des feuilles de rhuë, de vervaine, de fauge, de plantin, polypode, absynthe vulgaire, mente, armoise, melisse, bétoine, millepertuis, & petite centaurée, de chacune parties égales, cuëillies vers la pleine lune de Juin. Il faut mettre les feüilles séparément dans des sacs de papier brouïllard, les mettre sécher au soleil le plutôt que l'on pourra; ensuite les réduire en poudre, les garder dans une boëte, & les renouveller tous les ans. On peut y ajoûter un tiers de poudre de vipere; le remede aura encore plus de force. Quand un homme est mordu d'un chien ou d'un autre animal, il faut frotter la marque ou la playe tout-au-tour d'un onguent fait d'un tiers de mercure revivissé du cinabre, d'un tiers de graisse humaine, & d'un tiers de graisse de porc, le tout bien amalgamé ensemble. On fait prendre tous les matins une dragme de la poudre ci-dessus dans un verre de vin blanc, ou dans de l'eau chaude pour ceux qui ont de la répugnance pour

3.78 Remedes contre la Rage.

le vin, pendant trente jours, à ceux qui ont été mordus à une partie déconverte, ou qui ont eu une morsure considérable. Pour ceux qui ont été mordus à une partie découverte, où il n'y a qu'un trou avec la dent, on ne donne de la poudre que pendant vingt jours. Dès la premiere prile de la poudre, on frotte la playe & les environs avec une ou deux dragmes de l'onguent cidesfus. On proportionne la doze à l'âge, au temperament, au sexe, & à la morsure. Dans les commencemens on oint de deux jours l'un; & après les trois premieres onctions de trois jours l'un, & après la sixième onction de quatre jours en quatre jours, jusqu'à ce qu'on ait employé deux ou trois onces d'onguent.

Quand le malade a été mordu depuis plusieurs jours, on oint la playe chaque jour trois ou quatre sois, & on augmente la doze de la poudre quelquesois jusqu'à trois dragmes; & pour éviter la salivation que l'onguent pourroit procurer, on laisse deux jours d'intervalle. Le malade doit boire & manger à son ordinaire, & peut même prendre quelques verres de vin pur, mais

ne point faire d'excès.

#### De la Galle des Chiens.

A Galle des Chiens ne provient que de trois causes. La premiere par trop de graisse & de sang; c'est la plus facile à guérir. Il faut faire jeûner le chien, le saigner deux ou trois fois, le purger & le graifser. La seconde, par trop de maigreur. Il faut donner au chien de la soupe grasse, pour le rétablir, & ensuite on le saigne deux ou trois fois, on le purge & on le graisse, La troisiéme provient de la malpropreté, de les laisser coucher dans un endroit sale, dans les cendres, ou avec les porcs; on les saigne & on les purge comme ci-dessus. Pour saigner un chien, on lui serre le cou avec une corde proche l'épaule, comme quand on yeut saigner un cheval. On coupe le poil avec des cizeaux à l'endroit où on veut le faigner; puis on lui donne un coup de flame de travers, ou le long de la veine. Si le coup est donné de travers, il faut passer une épingle au-travers de l'incisson; on prend ensuite un bout de fil, que l'on tourne entre la peau & l'épingle. Au bout de vingtquatre heures on retire l'épingle; la playe

alors est refermée, & ne-saigne plus. Si le coup de slame est donné le long de la veine, aussi-tôt qu'on a détaché la corde, qui est autour du col du chien, il ne saigne plus; ainsi il n'est pas besoin d'y rien mettre.

Il y a trois différens Remedes pour purger les chiens. 1°. On met une pinte de lait fraîchement tiré dans un plat ou une écuelle de terre, on jette dessus une charge de poudre à tirer. 2°. On fait cuire une teste de mouton jusqu'à ce que les os quittent la chair: on les ôte alors, & on seme sur la chair un demi quarteron de souffre battu, & on donne le tout à manger au chien. 3°. On lui fait prendre un gros ou un demi gros de sené (suivant la force du chien) infusé pendant douze heures dans un grand verre de boüillon gras qu'on lui fait avaller.

Quand ils ont été saignés & purgés, il saut les graisser. Voicy la doze pour panser quatre chiens. On peut la diminuer ou l'augmenter comme on veut, suivant le nombre des chiens qu'on a à frotter.

R. Une pinte d'huile de rabette ou navette, mesure de Saint Denis, une livre de soulfre battu, un tiers d'once de noix de galle battuë. Il faut mettre l'huile dans un vaisseau sur le seu. Quand elle a commencé

à frémir, vous y jettez le soulfre & la noix de galle, que vous remuez bien avec une spatule de bois. On en laisse tomber une goute sur une tuile ou une ardoise; si elle blanchit, la drogue est cuite. On frotte les chiens avec un linge neuf & rude, pour échausser la galle. On les frotte ensuite de l'onguent; on les laisse trois jours sans sortir, & puis on les lave avec de l'eau tiéde & du savon blanc,

On met encore dans de fort vinaigre de la poudre à canon & du sel; c'est un autre

Remedé qui réüssit très-bien.

On prend aussi de l'huile de chenevis, du soulfre battu, du sel, & un peu de salpêtre en poudre; il faut bien bouchonner le chien, & le frotter au grand soleil, ou devant le seu, pour faire pénétrer l'onguent. Plus on y met de soulfre, de sel, & de salpêtre, plus le Remede est essicace. Il est important de frotter les chiens aussi-tôt qu'on s'apperçoit de la galle; car elle est très-difficile lorsqu'elle est invétérée, & elle devient quelquesois incurable, particulierement aux vieux chiens. Ces trois Remedes sont sûrs & éprouvés. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais les suites en sont souvent sâcheuses.

### 382 De la Galle des Chiens

Quand un chien a été long-tems à l'attache, ses ongles deviennent trop longs. On a de petites tenailles coupantes, dont on les rogne; sans cette précaution ils se desargotent les premiers jours de chasse, & on ne peut s'en servir qu'après bien du temps.

Fin de la Maniere de dresser les Chiens.



# 选类类类类类 类类类类类类类类类

# PETIT TRAITE

DE

## FAUCONNERIE,

O V se trouvent les Termes de cette espece de Chasse, avec la maniere de bien tenir, soigner, & traiter les Oiseaux, la connoissance des Viandes qui leur sont propres, les Maladies & Accidens qui leur surviennent, & la Maniere de les panser.

#### CHAPITRE I.

Description des Oiseaux de Fauconnerie, avec les Termes de cette espece de Chasse.

Our expliquer les termes de Fauconnerie, il faut commencer par la description des Oiseaux.

Les parties de la teste à observer d'a-

384 Traité de Fauconnerie.

bord, sont les yeux, la prunelle, & la paupiere, le bec de l'oiseau, le gros du bec tenant à la plume, qui s'appelle la couronne du bec

Les trous par lesquels il respire, qu'on appelle les Nazeaux.

Le petit bouton qui est dans les nazeaux,

appellé le Frelon.

Les machoires de l'oiseau, ou le dessous du bec.

La langue de l'oiseau, qui n'a point de

nom particulier.

Le col & la gorge de l'oiseau, où sejourne la viande qu'il mange, & qui lui sert à enduire, c'est-à-dire, à digerer.

Le boyau qui descend dans la mulette, qui est le gesier, où se cuisent les viandes,

& la curée qu'on donne à l'oiseau.

Le gros des aîles de l'oiseau, appellé Mahutte, & les grandes plumes des aîles & de la queuë, appellées Pannes. Ces plumes se distinguent encore par différens noms.

La premiere est le cerceau; la seconde est la longue: les suivantes se nomment la tierce, la quarte, la quinte, la sixième, la septième: les autres, qui sont ensuite s'appellent Vaneaux. Le reste qui couvre le corps Traité de Fauconnerie. 385 corps de l'oiseau, s'appelle Pannache; & le dessous est le Duvet.

Aux oiseaux de leure la queuë s'appelle la Queuë; & aux oiseaux de poing s'appelle

le Bailet.

L'estomach, qui est le gros os, s'appelle la Carcasse. Le haut & le bas de la cuisse & la jambe n'ont point d'autres noms, mais le pied de l'oiseau s'appelle la main & les doigts; & les ongles s'appellent les Serres.

L'entre - deux des cuisses s'appelle le

Brayer.

On appelle le Jez une petite bande de cuir, qu'on coud à chaque jambe de l'or-feau, & qui est de la hauteur d'un pouce.

Le Jez est aussi appellé Porte-sonnettes, parce qu'on y attache les sonnettes qu'on

leur met aux jambes,

Ce qu'on appelle Vervelles est un petit anneau qui tient au bout du Jez, & sur lequel est gravé le nom du maître, à qui appartient l'oiseau.

Les corroyes de cuir qui servent à retenir l'oiseau par les jambes ou par les

mains, se nomment Longes.

Ce qu'on leur met à la teste pour seur couvrir les yeux s'appelle Chaperon.

On dit, paître son oiseau; c'est-à-dire, lui

donner à manger. Mon oiseau est pû.

Donner à manger à l'oiseau de celui ou de ceux qu'il a pris, c'est lui faire Curée.

Chaque fois que l'oiseau prend de la chair à son bec, cela s'appelle Beccade.

La fiante de l'oiseau s'appelle Emeu; &

fienter, c'est émeutir.

Lui donner des pilules pour le purger, c'est curer son oiseau. On dit, la Cure de l'oiseau, sel moltes

On dit, l'oiseau se perche. L'oiseau sur la perche. On porte l'oiseau sur le poing.

Jetter son offeau; c'est le lâcher après la perdrix, ou tel autre offeau que l'on vole.

On dit, les oiseaux ont battu la perdrix

en tels endroits.

Leure, leurer son oiseau.

Quand l'oiseau a pris la perdrix & la tient dans ses mains ou serres, on dit Loiseau a lié la perdrix.

Les oiseaux de poing volent poing à fort.

On dit, voilà un oiseau qui va bien à mont. Voilà un oiseau qui sourient bien. Voilà un oiseau qui fondre, qui frape; ou qui donne fort, ou qui frape bien.

Aller en queste, quester un heron, un canard, ou autres oiseaux, qu'on fait garder

Traité de Fauconnerie. 387 par un Piqueur, de crainte qu'on ne les fasse partir

### CHAPITRE II.

Maniere de tenir son Oiseau en état, & de faire mourir les tignes.

L faut poivrer son oiseau; & pour cet effet faire tiédir dans un baquet environ deux sceaux d'eau, y jetter ensuite deux ou trois onces de poivre; selon la quantité de l'eau, avec une once de litarge en poudre, que l'on mêlera avec le poivre. On en gardera une pincée; que l'on mettra tremper dans de l'eau tiéde, pour en frotter l'oiseau aux extrêmités, c'est-à-dire à la teste; aux deux mahuttes; & au croupion; le tout à la sortie du bain, qui se fait ainsi

On commence par abattre l'oiseau. Un homme lui tient les mains, & un autre la teste. Celui-cy doit prendre garde qu'il n'ouvre le bec, & qu'il n'avale de l'eau & du poivre. On le plonge ensuite dans l'eau, de maniere qu'il soit tout-à-fait trempé; puis à la sortie de ce bain, on lui fait avaler un peu d'eau fraîche, & on lui met dans le bec un petit morceau de sucre, environ de

Traité de Fauconnerie.

la groffeur d'une noisette, qu'on sui fait avaller. On tient après cela l'oiseau sur le poing devant le seu ou au soleil, jusqu'à ce qu'il soit sec. Pendant qu'il est mouillé, on lui sait la teste, c'est-à-dire, on lui met souvent, & on lui ôte le chaperon. On ne lui donne point à manger qu'il ne soit bien sec, & seulement trois ou quatre beccades, trempées dans de l'eau tiéde en hyver, & dans de l'eau fraîche en esté. Quand l'oisseau a bien enduit & émeuti, c'est-à-dire, digeré & sienté, on le fait paître une petite gorge de bonne viande.

#### CHAPITRE III.

Maniere de leurer son Oiseau.

N prend quelques aîles de perdrix avec les plumes, & deux hommes en prennent chacun une à la main. On attache une petite ficelle au pied de l'oiseau qu'on tient sur le poing. On lui donne à paître un peu de ces aîles: on s'éloigne ensuite de trente pas l'un de l'autre. L'un des deux alors appelle l'oiseau, en lui montrant son aîle, & en criant, Venez petit, venez: hoi, hoi, venez petit, venez. Puis on

lache l'oiseau, asin qu'il aille manger, & on le reçoit sur le poing, lui faisant tirer la viande par beccade: l'autre après cela le rappelle de même, & sait tout ce qu'a sait le premier. Voilà comme on apprend aux oiseaux à revenir à leur maître par le moyen du leure, que l'on porte à son côté lorsqu'on va voler.

#### CHAPITRE IV.

Maniere de dreffer les Oiseaux de leure.

N acharne l'oiseau avec de la viande' puis on le fait venir à soi petit-à-petit avec une filiere, ou une ficelle de dix à douze brasses, que l'on attache au bout de la longe. Quand il vient bien sur le poing dans la chambre, on va à la campagne, & on laisse trasner la ficelle pour le faire venir; puis on mene des chiens & des chevaux pour l'assurer. Quand le leure est bien assure, on lui fait tuer une poule ou un poulet, ensure on lui fait escappe, c'ett-à-dire, on lui lache l'oiseau pour lequel on veut dresser le leure, & on le laisse aller devant lui.

### CHAPITRE V.

Maniere de dresser les Oiseaux de poing.

N reclame les oiseaux sur le poing avec de la viande. Reclamer veut dire appeller l'oiseau, & le faire revenir sur le poing; & quand il revient de bien loin à vous, on lui fait escappe d'une perdrix ou d'une caille vivante, afin qu'il la prenne. S'il la prend bien, il faut lui ôter la filliere & la longe; & quand on a remarqué une compagnie de perdreaux ou une caille, on fait partir l'oiseau de près, & on le jette bien à propos. S'il prend bien le perdreau ou la caille, on le laisse paître sur le gibier, & l'on fait la même chose deux ou trois fois de suite. Il faut que le Fauconnier soit soigneux de présenter le bain à son oiseau deux où trois heures après qu'il a pû, afin qu'il ne foit point sujet à l'essor, c'est-à-dire à s'envoler bien haut dans les nuës pour prendre le frais.



## CHAPITRE VI.

Nourritures des Oiseaux de Fauconnerie selon la saison, l'espece des Oiseaux, la nature de chacun.

L faut observer en géneral qu'en hyver il faut leur donner des viandes plus nourrissantes, & de plus legeres en esté.

Le poulet nourrit moderément l'oiseau, & le tient tout-à-la-sois en santé, en ap-

pétit & en haleine.

Le pigeon est trop chaud & trop nourrissant, il fait perdre l'appétit à l'oiseau, & le rend sier. Ensin il n'est propre que dans la mûë encore faut-il lui arracher la teste,

& le laisser saigner & mortifier.

L'oiseau de riviere est une bonne viande, mais elle est encore trop nourrissante; il n'en faut guères donner à votre oiseau sans le baigner. Il y a une espece d'oiseaux de riviere, nommés Givres, qui ont le bec tranchant comme une saucille, & dont la chair est aigre & de mauvaise digestion, comme celle des martinets & des chevaliers.

La perdrix est une viande douce, nourrissante, savoureuse & pien passante; elle tient les oiseaux en haleine, en appétit & en santé.

Il y a des corneilles de trois especes; le frayon, la mantelle, & la corbine. Le frayon est une assez bonne viande; elle est pourtant un peu aigre, & n'est pas bien nour-rissante, mais elle donne de l'appétit à l'oi-feau, & le sang en est bon contre les si-landres.

La mantelle est une viande grossiere qui salit l'oiseau. Elle approche de la substance du porc, sur-tout celle d'autour de Paris.

La corbine ne vaut rien du tout.

La pie est une viande aigre, legere & passante: elle n'est guères nourrissante, mais donne de l'appérit à l'oiseau.

Le geay est encore plus aigre & de plus

mauvaile digestion.

L'étourneau est une viande aigre & mauvaise.

Le merle est une assez bonne viande,

mais un peu a gre.

Le chocat est une viande assez bonne, quo que de dure digestion, parce que c'est un oiseau à mulette. Or tout oiseau à mulette n'est pas propre aux oiseaux de Fau-

connerie, & s'ils s'en nourrissoient longtems, ils en deviendroient malades. Ils n'en mangent que par nécessité, & n'en veulent point du tout à la mûë.

Le chat-huant est une viande douce, legere, bien passante, & peu nourrissante.

L'allouette & le cochevis sont une bonne & excellente viande: ils sont bien nourrissans, & tiennent votre oiseau en haleine & en santé.

L'hyrondelle & le martinet sont une viande sort chaude, & ne sont bons que pour le tems de la mûë, encore faut-il les écorcher, parce qu'ils ont la peau trèsamere.

Le moineau est une viande chaude, qui ne vaut rien pour les oiseaux malades, & nè leur est propre que dans la mûë.

La pie-grieche & la poule d'eau ne valent

rien.

Le vieux ramier est de la substance du vieux pigeon, si ce n'est que le sang en est

encore plus groffier & plus chaud.

Il en est de même du bizet, dont neanmoins le sang n'est pas si grossier ni si chaud. Il faut bien laver toutes ces viandes chaudes.

La tourterelle est une bonne viande,

394 Traité de Fauconnerie.

legere, délicate, & bien passante.

La poule est une bonne viande, legere, & passante; elle tient l'oiseau en bon état & en santé.

Le perdreau est de même substance, encore plus leger & plus passant.

La huppe est une mauvaise viande qui

est aigre. And and this brand same

La bergeronnette est une bonne viande

Le lievre avec le sang tout chaud est une viande aigre, passante & legere; elle tient l'oiseau en bon état, mais à la longue elle l'amaigrit.

Le lapin est une viande legere, passante & peu nourrissante; il faut en donner à un

oiseau qui fait de mauvais émeux.

Le mulot rouge des champs est une bonne viande, assez délicate & bien passante.

Quant à la viande de boucherie, le mouton est chaud, bien nourrissant, remplit votre oiseau, lui donne de la craye & la courte haleine. Il le rend encore pesant, & souvent même le rend malade. Cette viande pour en user, veut être bien lavée. Le cœur de mouton n'a pas de substance.

Le bœuf est une viande grossiere & passante, qui ne donne guères de nourriture. Quand elle est mouillée, elle élargit le boyau de l'oiseau, & lui cause des maladies. S'il en usoit continuellement, il perdroit son corps. Il est bon de lui en donner une fois la semaine. Le cœur du bœuf est une mauvaise viande sans substance.

Le veau est une viande legere, sans substance, douce & passante; elle n'est propre qu'à mettre un oiseau en appétit, & ne

vaut rien pour sa nourriture.

Le porc est une viande grossiere qui salit les oiseaux, & leur ôte l'appétit; il ne leur en faut guères donner, ou quelques gorges tout-au-plus, lorsqu'ils commencent à perdre leur corps, ou quand il fait un froid excessif, parce que cette viande est une nour-riture forte.

### CHAPITRE VII.

Des Maladies qui arrivent aux Oiseaux.

N connoît qu'un oiseau a le rhume, lorsqu'on lui voit sermer un œil, qu'il a la vûë changée, le coin des yeux enssé, la teste hérissée, & qu'il éternuë.

On connoît qu'un oiseau a le chancre, lorsqu'on le voit machonner & baver en

mangeant, & qu'il allonge le col pour avaller.

On connoît la craye & les filandres, quand l'oiseau fait de grands baaillemens, qu'il émeutit en allongeant le col, qu'il porte souvent la teste sur les reins, & qu'il a les yeux ensoncés & la teste hérissée.

Il y a mêmes symptômes pour les éguil-

les.

Le haut-mal se connoît aisément par toute l'action de l'oiseau.

Le mal subtil se maniseste par une grande envie de manger, & lorsque l'oi-seau ne prosite point.

Le panthois se connoît quand l'oiseau bat sur la croupe, lorsqu'on lui présente de la viande, il machonne & fait le niquet.

Pour connoître quand un oiseau est en santé, il saut en le découvrant l'examiner. On brûle à cet esset un fagot, de maniere qu'il voye le seu, & que rien ne lui fasse obstacle. Si alors on le voit enduire, s'éplucher, bander, faire l'ange, & se secouer souvent, on peut compter qu'il se porte bien.

# CHAPITRE VIII.

Remedes convenables à toutes les maladies & aux accidens qui surviennent aux Oiseaux.

L arrive souvent que les Oiseaux en volant se blessent les mains, & qu'elles deviennent enslées. Le premier Remede à cet accident est de les saigner, de leur couper la serre, & la laisser saigner une heure, ou même davantage; puis on brûle legerement le bout de la serre, afin d'en étancher le sang. Si ce Remede ne les guérit

point, on use du suivant.

On prend une poignée de jombarde, fenouil, graine de lin, roses de Provins à
proportion, & une chopine de vin blanc,
le plus couvert qu'il se peut trouver. On
fait bouillir le tout dans un pot neuf jusqu'à ce qu'il soit réduit en marc, & on en
étuve les mains de l'oiseau deux ou trois
fois le jour. S'il ne guérit pas, il faut laisser
résoudre le mal; & quand on le verra apostumer, y mettre le seu avec un ferrement,
puis avoir des limaçons rouges, les presser,
& de ce qui en sort les en frotter pour amot-

tir le feu, & ensuite y mettre de la graisse

de poule que les oiseaux s'arrachene une serre en volant. Pour les guérir, il faut avoir de la térebenthine de Venise avec des crottes de chevre, faire un petit doitier bien juste, & le remplir de cette composition. On laissera le doitier l'espace de trois semaines, il sortira un ongle qui sera bien. tôt en état de servir, & l'oiseau ne souffrira

plus de mal,

Quelquefois encore les oiseaux s'arrachent la panne des aîles en volant. Or, il faut remarquer que ce qui tient les aîles, est une chair nerveuse, qui enveloppe le tuyau des plumes, & qu'aussi-tôt que ce tuyau est découvert; le trou se bouche ou se retire, & bien-tôt la panne se desséche. Pour remedier à cet accident, on prend un grain d'orge avec du baume, qu'on introduit dans le tuyau le plus avant qu'il est possible, & l'on prend garde de le faire saigner. Par ce moyen la panne qui revient fait sortir le grain d'orge: ainsi que quand l'oiseau mûë, les vieilles pannes ne tombent point, que les jeunes ne les poussent, ensorte que le tuyau n'est jamais vuide.

Quelquefois les oiseaux font des œuss à

la mûë, principalement quand ils sont bien nourris. On en a vû saire des œuss plus de cinq ans de suite à chaque mûë. Quatre jours avant que de pondre, ils sont bien malades, ils crient, & ne veulent point manger, ce qui les affoiblit beaucoup. Pour les empêcher de saire des œuss, on prend de l'eau d'endive, de l'eau de vigne, & de l'urine d'un ensant mâle; le tout étant bien mêlé ensemble, on détrempe leurs viandes de cette composition, & c'est une chose expérimentée, qu'après cela ils ne sont plus d'œuss.

Les oiseaux, tant à la mûë qu'en volant, sont sujets aux tignes. C'est une vermine semblable aux mittes, qui s'attache au tuyau des grosses pannes, & qui les tourmente si sort, qu'ils coupent quelquesois leur pannage. Pour prévenir cet inconvénient, on fait avec la cendre de sarment une lexive, dont on lave le pannage de l'oiseau, & il est bien-tôt guéri. Ces tignes proviennent de saleté, & du peu de soin qu'on a des oiseaux.

Les oiseaux qui soutiennent en faisant des descentes, sont sujets à se donner de grands chocs, & tombent quelquesois comme s'ils étoient morts. Il faut dans ces sortes d'accidens avoir de la momie ou mumie toute prête, leur en faire avaller dans un cœur de pouie; & selon l'état où ils se trouvent, les faire reposer. On ne leur donne à manger que long-tems après, & il faut que ce soit une viande fort legere & bien passante. Si l'oiseau se trouve mal, on lui fait avaller des pilules douces, & l'on met un peu de rhui barbe; & on ne lui donne à manger que quatre ou cinq heures après, de manière qu'il reste sur son appérit. Si c'est un viseau de passage, il faut lui donner une cusse de poule, parce que sa chair approche plus de celle de l'oiseau passager. Si c'est un oifeau niais (c'est-à dire pris au nid') on lui donne du filet de mouton, parce qu'il en a été nourri en général. Lorsqu'on a un oifeau malade ou dégoûté; il faut se souvenir quelle espece de viande il aime & digere le mieux, & lui en donner:

Les tignes causent aux Oiseaux de Fauconnerie un mal qui s'attache d'ordinaire

au bec.

Quand leur bec devient blanc & pâle; cela provient de fécheresse. Il faut, pour guérir cette maladie, faire abattre votre oiseau; & lui ôter jusqu'au vif tout ce que vous lui verrez de blanc au bec.

Lorsque

Lorsque les oiseaux sont trop long-tems sans manger, il leur survient une maladie qui les empêche d'enduire & de rendre gorge. Ils mangent avec beaucoup d'avidité, & paissent la viande à grosses beccades; mais par la débilité & le restroidissement de leur estomach, ils ne peuvent faire la digestion, tellement que la viande s'entasse, & ne peut passer.

Les viandes défendues aux oiseaux malades sont la caille, le moineau, le vieux pigeon, le ramier & le bizet, parce que le

lang en est fiévreux.

## CHAPITRE IX.

Ordre de ce qui se pratique dans la Fauconnerie.

UAND le Roy veut avoir le plaisir de la Chasse aux Oiseaux, & jetter lui même un oiseau, c'est au Chef du vol à le présenter au grand Fauconnier, qui le

met sur le poing du Roy.

Après que l'oiseau que l'on vole est pris, soit perdrix, soit milan, soit corneille, le Piqueur en leve la teste, & la donne au Chef du vol; celui-cy la porte au grand Fauconnier, & ce dernier la présente au Roy.

Fin du Traité de la Fauconnerie.

APPROBATION.

J'Ay lû, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit intitulé Nouveau Traité de Venerie & de Fauconnerie, dans lequel je n'ai rien trouvé qui ne puisse être imprimé. FAIT à Paris ce vingt-cinq Novembre mil sept cens quarante. SIMON.

#### PRIVILEGE DU ROY.

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, à nos Amez & Feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT: Notre bien Amé le sieur Pierre - Clement de CHAPPEVILLE, ancien Capitaine du Regiment Vexin; Nous ayant fait supplier de lui accorder nos Lettres de Permission pour l'Impression d'un Manuscrit de sa composition & qui a pour titre: Nouveau Traité de Venerie & de Fauconner e, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon Papier & beaux Caracteres, suivant la Feiille imprimée & attachée pour modele sous le Contrescel des Presentes: Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer sedit Traite de Venerie & de Fauconnerie, comenant la Chasse Royale du Cerf, Chevreuil, Sanglier, Loup & du Lieure, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui semblera & de le faire vendre & debiter par-tout notre Royaume pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date desdites Presentes. Faisons Défenses à tous Libraires-Imprimeurs & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient den introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; A la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelle que l'impression dudit Traité sera faite dans notre Royaume & non ailleurs; & que l'Impetrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixiéme Avril mil sept cens vingt-cinq, & qu'avant que de l'exposer en vente, le Manuscrit ou Imprime qui aura servi de copie à l'impression dudit Traité sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Presentes, du contenu desquelles Vous MANDONS & ENJOIGNONS de faire jouir ledit Exposant ou ses Ayans Causes pleinement & paisiblement sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons qu'à la Copie desdites Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Traité, soi soit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous des requis à ce necessaires, sans demander autre permission & nonobstant Clameur de Haro, hartre Normande à ce contraires Car tel est notre plaisir Donne à Paris le dixième jour de Fevrier l'an de grace mil sept cent quarante-un, & de notre Regne le vingtsixième. Par le Roy en son Conseil. Sains on.

J'ai cedé à M. MESNIER, Imprimeur & Libraire, la moitié dans le present Privilege suivant les conventions faites entre nous. A Paris, ce seize Fevrier m's sept cens quarante un. PIERRE CLEMENT sieur DE CHAPPEVILLE.

Registré ensemble la Cession sur le Registre X. de la Chambre Royale Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 477. fol. 477. conformement au Reglement de 1723. qui fait désense, Art. IV. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, debiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Anteurs ou autrement, & à la charge de fournir à ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris huit Exemplaires prescrits par l'article 108. du même Reglement. A Paris le premier Avril 1741. SAUGRAIN. Syndic.















































